# {BnF



# Histoire générale des isles de S. Christophe, de la Guadeloupe, de la Martinique et autres dans l'Amérique. Où l'on [...]

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France





Du Tertre, Jean-Baptiste (1610-1687). Histoire générale des isles de S. Christophe, de la Guadeloupe, de la Martinique et autres dans l'Amérique. Où l'on verra l'establissement des colonies françoises,... par le R. P. Jean-Baptiste Du Tertre,.... 1654.

- 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
- \*La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
- \*La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service.

Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence

- 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
- 3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :
- \*des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.
- \*des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.
- 4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
- 5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.
- 6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.
- 7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.

1408.

\* 4 • 2

I 12 I K 11

P ...

ŧ.

ę.s.

# HISICOLRE GENERALE,

DES ISLES

# DES. CHRISTOPHE,

DELA GVADELOVPE,

DE LA MARTINIQUE,

ET AVTRES

DANS L'AMERIQVE.

Où l'on verra l'establissement des Colonies Françoises, dans ces Isles; leurs guerres Ciuiles & Estrangeres, & tout ce qui se passe dans les voyages & retours des Indes.

Comme aussi plusieurs belles particularitez des Antisses de l'Amerique: Vne description generale de l'Isse de la Guadeloupe : de sous ses Mineraux, de ses Pierreries, de ses Riuieres, Fontaines & Estangs: & de toutes ses Plantes.

De plus, la description de tous les Animaux de la Mer, de l'Air, & de la Terre: & vn Traité sort ample des Mœurs des Saunages du pays, de l'Estat de la Colonie Françoise, & des Eschaues, tant Mores, que Saunages.

Par le R.P. Iean Baptiste Dy TERTRE, Religieux de l'Ordre des FF. Prescheurs, du Nouitiat du Faux-bourg Sain & Germain de Paris, Missionaire Apostolique dans l'Amerique.

A PARIS.

Chez I A CQUES LANGLOIS, Imprimeur Ordinaire du Roy,
Au Mont de sainte Geneuiesve, vis à vis la Fontaine.
ET EMMANUEL LANGLOIS, dans la grand' Salle du Palais,
à la Reyne de Paix.

M. D. C. L. I. V. Auec Prinilege du Roy, & Approbation des Superieurs



### AMESSIRE

# ACHILLES

# DEHARLAY,

CHEVALIER, SEIGNEVR, ET COMTE de Beaumont, &c. Conseiller du Royen ses Conseilles d'Estat & Priué, & Maistre des Requestes ordinaires de son Hostel.



# ONSIEVR,

Si ie prends la hardiesse de mettre vostre nom illustre au commencement de ce Liure; c'est pour luy servir de Protecteur: car il a sujet de craindre, tout François qu'il est, d'estre traitté comme Estranger, parce qu'il tient si peu de la Politesse & du langage de ce temps, que sans doute on auroit peine à le souffrir,

sans l'éclat & la recommandation que le fameux nom de Harlay luy doit indubitablement donner. Qui fera reflexion, Monsieur, sur le choix que i ay fait en vous dédiant mon ouurage, qui ne se souuienne aussi-tost de la gloire de vostre Maison, es ne vous regarde comme le digne successeur de ce grand homme qui fut le veritable Achille de l'Estat, l'ornement de son siecie, l'Ame & la Colomne de l'Auguste Parlement de Paris, & le plus ferme appuy à la Couronne de nos Roys Henry III. & Henry le Grand d'immortelle memoire? c'est pour ce suiet, Monsieur, & pour macquitter en partie des obligations que re vous ay, que re vous presente ce Liure, puisque tout ce qui peut partir de mon peu d'esprit ne vous doit pas estre moins acquis que moy-mesme. D'ailleurs si les Curieux reçoinent quelque satisfa-Etion de mon trauail (c'est à vous, Monsieur, qu'ils seront particulierement obligez): carie ne l'eus pas plutost apporté en France, que vous luy seruistes d'Azile Et) de Pere, puisque le destr que i auois de vous satisfaire, m'obligea de mettre en ordre les memoires et différentes remarques que i auois fait dans mes voyages: & pendant ma demeure dans les isles de l'Amerique, i en sis un Recueil que ie vous presentayily a quelques années: Il receut de vous vn accueil tout à fait fauorable; & luy ayant ouvert l'entrée de vostre Bibliotheque, vous luy donnastes

### EPISTRE

rang parmy ces doctes manuscrits qui la composent. Ie me serois sans doute contenté de le voir dans une si honorable Compagnie, et n'aurois iamais pensé à le donner au public, si te n'auois été auerty qu'il étoit plus mal-heureux sur la terre que sur la mer, & qu'apres auoir éuité les Pirates de dix-huit cens lieues de mer, il étoit tombé entre les mains de certains autres Pirates, qui font profession de s'enrichir des pertes d'autruy, & qu'ils vouloient mettre au iour sous leur nom, encore qu'ils n'en eussent qu'une copie fort imparfaite. Cette consideration, Monsieur, est la derniere qui m'a fait resoudre de le faire imprimer, & de luy faire porter un nom qui imprimast du respect & de la crainte à ses enuieux: Le voicy, Monsieur, qui auant que de voir le iour vient demander vostre protection; vous l'auez, tousjours accordé à son Autheur: é est pourquoy il espere la mesme grace, et qu'il se sentira des bontez que vous auez tousiours eues pour vn pauure Religieux, qui seroit tout à fait indigne de l'habit et du caractere qu'il porte, s'il n'estoit, par un veritable principe de charité,

MONSIEVR,

Vostre tres humble & tres obligé serviteur, F. I. B. DV TERTRE, des Ordre des Freres Prescheurs.

### AV LECTEVR.

IL y a plus de quatre ans, que l'obeyssance que ie A dois à mes Superieurs, iointe aux tres-instantes, & presque importunes prieres de mes amis, me contraignit d'écrire ce Liure auec autant de repugnance, que i auois de iuste sujet de m'en diuertir; dautant qu'à mon retour des Indes, ie trouuay la langue Françoise dans vn si haut degré de politesse; que iauois raison d'apprehender que la rudesse de monstyle ne rebutast mesme les plus grossiers, & ne leur sit estimer mon discours aussi sauuage que le pays que ie leur décris. Dans cette pensée ie l'auois comme abandonné, & me contentant de l'auoir donné à vne personne de haute condition, qui me faisoit l'honneur de m'aymer, ie ne pensois plus à le faire imprimer. Certainement, il n'auroit pas si tost veu le iour, si ien auois esté bien informé que l'on auoit surpris ma copie, pour la faire imprimer sous vn autre nom que le mien; l'on en auoit dessa parlé à quelques Imprimeurs, lesquels m'en donnerent aduis; si bien qu'ayant esté contraint d'en haster vn peu trop l'impression, ie ne doute pas que tu n'y rencontre beaucoup de fautes, qui sont inseparables d'vne impression precipitée. le te le presente tel qu'il est, fort peu orné de belles paroles; mais autant sincere & verirable, comme le discours en est naif & succint. le me promets au moins, que si tu n'es satisfait du discours, que le grand nombre de belles & curieuses remarques, qui sont comme autant de belles fleurs.

# AV LECTEVR.

produites dans vn mauuais terroir, te donneront du contentement.

Or comme ie sçay tres-bien que le bel ordre & agencement de chaque chose en son lieu, contente autant vn espritbien reglé, que le desordre & la confusion le choque & le rebute, i'ay eu vn soin tres-particulier de traiter toutes ces matieres si différentes que tant d'ordre, que l'apprehende que tu ne me blasme d'auoir esté trop court, plustost que de r'ennuyer dans la lecture de ce Liure. En effet, ie me suis estudié de propos deliberé à retrancher de ce Liure tout ce que i'ay creu qui n'estoit pas necessaire à mon dessein, qui est de décrire tout simplement les choses que i ày remarquées durant mon sejour dans l'Amerique, & de donner vne entiere connoissance de tout le bien qui s'y rencontre sans aucune exageration, & de tout le mal sans aucun déguisement, ce qui est une chose assez rare dans la pluspart des Auteurs, qui ont iusques icy écrit de l'Amerique. Que si tu trouue du superflu dans quelques vnes de ses parties, qui peut-eitre ne te plairont pas également, içache que ie n'ay pas écrit pour toy seul; car lors que i'ay conceu le dessein de ce Liure, i'ay eu en veuë non seulement la satisfaction des curieux; mais l'villité des habitans du pays, aussi bien que d'informer ceux qui veulent faire le voyage, de plusieurs choses qui leur sont absolument necessaires: si bien qu'il se pourra faire que les choses qui choquerent ton esprit, seront l'vtilité & les délices des autres.

le t'auertis aussi, mon cher Lecteur, qu'encore bien

### AVLECTEVR

ducie traite seulement icy de quelques isses particullieres de l'Amerique, tu dois iuger sur le mesme pied, tant de la terre ferme, que des autres isses qui sont entre les deux Tropics; car c'est la mesme temperature, le mesme terroir, les mesmes plantes, & les mesmes animaux, exceptez quelques singes, & quelques bestes feroces qui ne se rencontrent pas dans les isses; & tant s'en faut que ces isses vallent moins dans l'estat où elles sont que la terre ferme, qu'au contraire, ie suis certain que dans deux ou trois années, l'experience fera changer d'opinion à plusieurs qui ne m'ont pas voulu croire.

Si tu dis qu'il y aencore plusieurs belles remarques à faire dans le pays, desquelles ie ne fais aucune mention, i'en demeure d'accord, & croy asseurément que si auois écrit sur les lieux, i'aurois dit quelque chose dauantage; mais ie t'asseure que sçauroit esté peu de chose; contente-toy de ma bonne volonté, & reçois le peu que iete donne d'aussi bonne-part, que ie te

l'offre de bon cœur.



# TABLE

# DESTRAITEZ DES CHAPITRES ET PARAGRAPHES

contenus en ce Liure.

# PREMIERE PARTIE.

### CHAPITRE L

| E la naissance de la Co-           | CHAP. II.                             |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| l'isse de saince Christo-          | De la diuersité des saisons, 104      |
| l'isle de sainct Christo-          | CHAP, III.                            |
| phe,                               | Des differentes agitations de         |
| CHAPITRE II.                       | Pair, 107                             |
| De l'establissement de la Colo-    | S.I. Des Ouragans, 108                |
| nie Françoise dans l'isle de la    |                                       |
| Guadeloupe. 27                     | S. 3. Des Rafailes, 111               |
| CHAP. 111.                         | CHAP. IV.                             |
| De l'establissement de la Colo-    | Du flux & du reflux de la mer,        |
| nie Françoise dans l'isle de la    | IIZ                                   |
| Martinique, & autres. 68           | II. TRAITE'.                          |
| CHAP. IV.                          |                                       |
| De tout ce qui se passe de plus    | Description generale de l'isse de     |
| considerable dans les voyages de   | la Guadeloupe, 114                    |
| France en l'Amerique, 75           | S. I. Description de la terre toute   |
| S. t. De mes voyages en l'Ameri-   | nue, ib.                              |
| que, & de cequi s'y remarque de    | §. z. Des deux culs de sacs, 119      |
| Kens currenx, 76                   | y-3. Des Esceuils, aes Bancs, aes Na- |
| S. 2. De mes retours de l'Amerique | des & des Mouillages, 122             |
| en France, 87                      | CHAP. II.                             |
|                                    | Des Mineraux, 125                     |
| II. PARTIE.                        | S. 1. Dela Mined'er, ibid.            |
| I. TRAITE.                         | S.z. De la Mine d'argent, 126         |
|                                    | 9.3. Des Mines de fer, 127            |
| CHAP. I.                           | S. 4. Des mines de soulphre es de vi- |
| De la temperature de l'air. 99     | triol, ibida                          |
|                                    | <u> </u>                              |

# DES CHAPITRES.

| 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | neux, 220                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 3.5. De la fleur de la passion, & de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S. 15. Du bois d'Inde, ou l'aurier    |
| son fruitt, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | aromatique, 222                       |
| 5. 6. Du fruiët d'une planteram-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9. 16. De trois sortes d'acomas, 223  |
| panie que quelqu'uns appellent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$.17. De deux sortes d'Acejou qui    |
| pomme de liane, & d'autres cha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ne portent point de fruiets,          |
| staigne, 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 224                                   |
| 5.7. Dela Vigne, 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 5. 18. De deux sortes de Gommiers,  |
| 5. 8. De toutes sortes de citronilles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 226                                   |
| callebasses, metons & concobres, 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5. 19. Du bois de Rose ou Cypre,      |
| S. 9. Des bannanes & figues de l'A-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 227                                   |
| merique, 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5. 20. Dubouvert, 228                 |
| II. T.RAITE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S. 21. Des bois rouges, qui sont bons |
| Des Arbres sauuages & sans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | à bastir, ibid.                       |
| fruicts, & des Arbres fruictiers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S. 22. Du bou de fer, 229             |
| CHAP. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | §. 23. Des bois à petites feuilles,   |
| Des Arbres sauuages & sans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 230.                                  |
| fruicts, 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$.24. D'une sorte de bois noir qu'on |
| De quelques arbrisseaux medi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | appelle courroussa, ibid.             |
| cinaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S. 25. De l'arbre qui porte les sa-   |
| s. 1. Du Pignon d'Inde, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | uonnettes, 231                        |
| S. 2. D'un arbrisseau que quelques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S. 26. De toutes les sortes de pal-   |
| habitans appellent arbre de bau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mistes que i'ay veu dans la Gua-      |
| me, & de la sauge arborescente,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | deloupe, 232                          |
| 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S. 27. Du Latanier, 237               |
| S. 3. Du poyure long, 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CHAP. II.                             |
| 9. 4. De la Canelle qui se trouve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | De tous les arbres qui portent        |
| dans la grande terre de la Guade-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | des fruicts, tant de ceux qu'on       |
| loupe, 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mange, que de ceux qui sont vn        |
| S. 5. Du bois de Sandalle & de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | peu considerables, 238                |
| Gayac, 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S. s. De tout ce qu'il y a d'arbres   |
| 3.6. Du bois de chandelle. 214"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fruictiers dans ces Isles que nous    |
| S. 7. DuR sucou, 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | veyons en France, sbid.               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S. 2. De deux sortes de cassiers ou   |
| S. 9. De l'arbre à enyurer les poss-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>▼</b>                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S. z. Du Corossol & des Memins,       |
| S. 10. Du mahet, 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24L                                   |
| and the contract of the contra | S. 4. De deux sortes de Cachimas,     |
| S. 12. De l'arbre l'aicteus, 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S. 5. Des prunes de Momins, 244       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S. 6. Del'acajou, ibid.               |
| S. 14. De quatre sortes de bois épi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S.7. Des Gouyaues, 245                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · ē ii                                |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . •        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TA                                          | BLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8          |
| 5.8. D'un arbrisseau qui porte de           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| petites cerises, 246                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 5. 9. Du Coudrier. 247                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| S. 10. Du Raisiner, 248                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| S. 11. De deux sortes de Papayers,          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 249                                         | Ge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 292        |
| §. 12. Des Callebassiers, 250               | II. TRAITE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| § 13. Du Courbaril, 251                     | 5 19 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·.         |
| §. 14. Du Genipa, 252                       | CHAP. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| S. 15. Des Pommes de Mance-                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 294        |
| nille, 254                                  | the second secon | 295        |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 298        |
|                                             | The state of the s | 99         |
| IV. PARTIE.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300        |
| A V . A TAIX A LEst                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| I. TRAITE'.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30I        |
| I. I KAII E.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 S       |
| Des Poissons.                               | and the second of the second o | 308        |
| Logo I Officia.                             | §.8. Du Crabier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 310        |
| CHAP. I.                                    | S.9. Des Maunes, des Foux, & festu-en-cul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | aes<br>311 |
| Des poissons de la mer, 259                 | S. 10. Detous les oyseaux de riu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -          |
| S. 1. Des Baleines, 261                     | & demarests,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 215        |
| §.2. Des Soufleurs, 253                     | S. 11. De l'oyseau appellé dias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hlo:       |
| S. z. Du Lamantin, ou Manaty,               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , .        |
| 264                                         | S. 12. De trois sortes d'oyseaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ja         |
| 5. 4. Du Requiem, 268                       | proye : sçanoir du Mansefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| S. 5. De la Becune & autres poissons        | du Pescheur, & des Emerille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                                             | ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17433      |
| A 4 80                                      | S. 13. Des Perdrix,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| S.6. Du poisson armé, 273                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 315.       |
| S.7. Des poissons volants : & de la Dorade. | S. 14. Des Ramiers,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 316        |
|                                             | \$.15. Des Grines & des autres pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •          |
| \$.8. De la Remore. 278                     | öyseaux du pays,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 317        |
| S. 9. Du petit poisson appelle Pilote,      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 318        |
| 280 Del. C. I.                              | \$ 17. Des oyseaux domestiques e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0M-        |
| §, 10. De la Galere, 281                    | me poulles-d'indes & poulles c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0111-      |
| S. II. Des trois especes de tortues sa      | munes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 321        |
| sçauoir la tortue franche, le Caret         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7          |
| Gla Kaonane, 283                            | and the second s | bid.       |
| 5.12. Dela Kaouane, 284                     | S. I. Des Abeilles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 322        |
| 9.13. Du Caret, 285                         | S. 2. Des mouches luisantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 323        |
| S. 14. De plusieurs poissons à co-          | §.3. Des mouches cornues,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 325        |
| quilles. 290                                | S. 4. Des Guespes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 326        |
|                                             | the state of the s |            |

# DES CHAPITRES.

| 5, 5. Des Maringoins & des Mou-      | rons, 368                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| stiques, 328                         |                                          |
| 5. 6. De quelques autres especes de  | 278                                      |
| monches qui ne se voyent point       | S. 11. Des scorpions de l'iste de la     |
| dans l'Europe : & des magches        | Guadeloupe, 381                          |
|                                      |                                          |
|                                      | ment d'une monstrueuse espece que        |
| MI. TRAITE.                          | l'on voit à la Martinique, 382           |
| Des animaux de la terre.             | §. 13. Des Fourmis, 384                  |
| CHAP. I.                             | 6.24. Des Poux de bois, 386              |
| Des animaux à quatre pieds.          | 6.15. Des Chenilles, 388                 |
| S.I. Des bestes de labour, 332       | 5. 16. Des Rauets, 389                   |
| S. 2. Des Porcs quise rencontrent    | 5.17. Des vermines, comme poux &         |
| dans toutes ces isles; & une agrea-  | puces, 390                               |
| ble description de la chasse, 333    | §. 18. Des Chiques, ibid.                |
| S.3. Del'Acouty, 340                 |                                          |
| S. 4. Des Leppins, 341               |                                          |
| S. s. Des Péloris ou Ratsmufquel,    | V. PARTIE.                               |
| 242                                  |                                          |
| §. 6. Des rats communs, 343          | CHAP. I.                                 |
| S.7. Des Souris. 345.                |                                          |
| S. 8. Deschats, ibid.                |                                          |
| - 5. 9. Deschiens; 346               | les del'Amerique, appellez ka-           |
| CHAP. II.                            | raibes ou Sauuages, 393                  |
| De toutes les reptiles, amphybies    | 5. 1. Des Sauwages en general,           |
| & vermines, 347                      |                                          |
| S.1. Deslezards, ibid.               | S. 2. De leur origine, 401               |
| De cinq autres especes de petits     | S. 3. De la Religion des Sauuages,       |
| lezards, 351                         | 403                                      |
| S. 2. Des Anolis. 352                | S. 4. Dela naissance, education, &       |
|                                      | mariage de leurs enfans, 412             |
|                                      | S.5. De l'exercice, negoce, es trafic    |
| S. S. Des Maboyas, 354               |                                          |
| S.6. Des Couleuvres & des Serpens    |                                          |
| qui se rencontrent dans les deux     |                                          |
| terres de la Guadeloupe, 35          |                                          |
| 5.7. Des Couleuvres de la Marti-     |                                          |
| nique & de sainte Alousie, 357       |                                          |
| §. 8. Des estranges grenouilles de   |                                          |
| la Martinique, 366                   | parag. 9. De leurs carbets, cases,       |
| \$.9. De toutes sortes de Crables ou |                                          |
| Cancres, qui se trouvent dans l'is   | le par. 10. De tout ce qui se passe dans |
| de la Guadeloupe, & aux enui         | - leurs guerres : et des armes dont ils  |
|                                      | ē iii                                    |

### TABLE DES MATIERES.

ils se servent.

441 la connersion des Sanuages,
par. 11. De leurs maladies, mort & Second obstacle,
funerailles,
452 CHAP. 11. où il est traité de quelques obstacles 466

funerailles, CHAP. II.
par. 12. Conclusion de ce Chapitre, Des François de nostre colonie. qui se rencontrent à la conversion CHAP. III.

des Sauuages, 458 Des esclaves, tant Mores que

Premier obstacle, qui se rencontre à sauuages, 472



# 

# LICENTIA

REVERENDISSIMI PATRIS
Thomæ Turci, totius Ordinis FF. Prædicatorum Magistri Generalis.

Nos Frater Thomas Turcus sacræ Theologiæ Professor, totius que Ordinis FF. Prædicat. Magister Generalis & humilis seruus.

Aru serie nostrique authoritate officijtibi R.P.F. Ioanni Baptistæ du Tertre, licentiam facimus impressioni mandandi librum à te editum de Insula Guadalupa, in America, modò prius à R. Admod. P. Priore & Lectoribus Theologicis Nouitiatus nostri Gener, Parisiensis approbetur, seruatis omnibus iuxta decreta Sumorum Pontificum, sacri Concilij Trid. nostrarum sacrarum Constitutionum, Capitulorum Generalium, & specialiter Capituli vitimi Valentini, alisse, seruandis, In quorum sidem his officij nostri sigillo munitis propria manu subscripsimus. Datum Romæ in Conuentu nostro Sanctæ Mariæ super Minetuam, die 8 Nouemb. An. Dom. 1648. Frater Thomas Torcos, qui supra.

Registrata. folio 258.

F. IACOBYS BARELIER Socius.

Locus † sigilli.

### Approbation des Lecteurs en Theologie.

Ous sous-signez Professeurs en Theologie, du Conuent de l'Annonciade de l'Ordre des FF. Prescheurs de la Congregation de S. Louis, certifions auoir veu le Liure intitulé; Histoire Generale des Isles de S. Christophe, de la Guadeloupe, de la Martinique, & autres dans l'Amerique, composé par le R. P. Sean Baptiste du Tertre, Missionaire Apostolique dans l'Amerique, dans lequel nous n'auons rien trouvé contraire à la Foy, ny aux bonnes mœurs. Fait à Parisce 8. Auril 1654.

F. PHILIPPE BORDEREAV.

F. ANDRE VVIDEHEN.

### Extraict de Prinilege du Roy.

OVIS Par la Grace de Dieu, Roy de France, & de Nauarre; A nos Amez & Feaux Conseillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Seneschaux Preuosts & leurs Lieutenans, & tous autres nos lusticiers qu'il appartiendra. Salut; Nostre cher & bien aymé le Pere Lean Baptiste du Tertre, Prestre, Religieux de l'Ordie des Freres Prescheurs, Profés du Nouitiat General des Iacobins Resormez du Faux-bourg S. Germain à Paris, nous a fait remonstrer qu'il a composé vn Liure intitulé; L'Histoire generale des Istes de S. Christophe, Guadeloupe, Martinique & autres do l'Amerique, êtc. enrichy de plusieurs Cartes, Figures Et Images: Lequel Liure il desireroit meure en lumière, & iceluy faire imprimer pour le bien & vtilité du public, s'il nous plaisoit luy accorder nos Lettres sur ce necessaires: A c & s c à v s & s; Nous luy auons permis & octroyé, & par ces presentes permettons & octroyons audit Pere Ican Baptiste du Tertre, de faire imprimer, vendre & debiter ledit Liure auec lesdites Cartes, Figures & Images necessaires en taille douce, ou autrement, comme il auilera bon estre en tous les lieux de nostre obeyssance, par tel Imprimeur, Graueur & Libraire qu'il voudra choisir, en vn ou plusseurs volumes, en telles grandeurs, marges ou caracteres, & autant de fois que bon luy semblera durant neuf ans entiers & accomplis, à compter du jour que ledit Liure sera acheué d'imprimer pour la premiere fois; & failons tres-expresses dessenses à toutes personnes de quelque qualité on condition qu'elles soiet, d'imprimer ou faire imprimer, vendre ny distribuer ledit Liure durat le. dit teps en aucun lieu de nostre obeyssance, sous pretexte d'augmentation, correction, chagement de titre, fausses marques ou autrement, en quelque sorte & maniere que ce puisse estre sans le consentement de l'Exposant, ou de ceux qui auront son droit, à peine de quinze cens liures d'amende, payable par chacun des contreuenans, appliquable vn tiers à Nous, vn tiers à l'Hostel-Dieu de nostre bonne Ville de Paris, & l'autre tiers au Libraire que l'Exposant aura choiss, de confiscation des exemplaires contrefaits, & de tous despens, dommages & interests, à la charge qu'il sera mis trois exemplaires dudit Liure, deux en nostre Bibliotheque publique, & yn en celle de nostre tres-cher & feal le Sieur Molé, Cheualier, Garde des Sceaux de France, auant que de l'exposer en vente, & de faire enregistrer ces presentes és Registres de la Communauté des Libraires Imprimeurs de nôtre Ville de Paris, à peine d'estre descheus de la grace du Priuilege; Si vous mandons & à chacun de vous enjoignons, que de nôtre present Privilege & permission, & du contenu cy-dessus vous fassiez & sousfriez ionir plainement & paisiblement ledit Exposant, & ceux qui auront droit de luy sans qu'il leur soit donné aucun empeschement. Voulons aussi qu'en mettant au commencement ou à la fin dudit Liure, vn Extraict des presentes, elles soient tenuës pour deuement signifiées, & foy y soit adioustée & aux coppies collationnées par vn de nos Amez & Feaux Conseillers Secretaires comme à l'Original: Commandons au premier nostre Huissier ou Sergent sur ce requis, faire pour l'execution des presentes tous exploits necessaires sans demander autre permission : Car tel est nostre plaisir; nonobstant Clameur de Haro, Chartre Normandie, prise à partie, & Lettres à ce contraires. Donné à Paris le té de Mars, l'an 1654. & de nostre Regne le onziesme.

> Par le Roy en son Conseil, V ABOIS.

Ledit R. P. Iean Baptiste du Tertre a cedé & transporté le Prinilege ey-dessus à l'acques Langlois, Imprimeur ordinaire du Roy, pour en iouyr aux termes & conditions d'iceluy, ainsi qu'ils ont conuenu le 25. d'Auril 1654.

HISTOIRE





# ETESTOIR

# DELESTABLISSEMENT DESCOLONIES FRANGOLSES,

Dans les Isles de sainct Christophe, Guadeloupe, Martinique, & autres; & de ce qui se passe dans les voyages de l'Amerique.

PREMIER E PARTIE.

De la naissance de la Colonie dans l'Iste de sainct Christophe premiere des Isles habitée par les François:

# CHAPITRE PREMIER.

Ay soment admiré dans l'Antiquité prophane l'auanture de deux petits jumeaux nouvellement nez, qui apres auoir esté jettez dans le Tybre, recueillis par vne louve, qui leur fit office de mere, & éleuez dans vne cabane de Ber-

ger; ont esté comme la semence feconde qui a pro duit ce grand arbre de l'Empire Romain, dont les branches se sont étendues & multipliées par l'Vniuers. le n'ay pas trouué moins étrange ce que les Lettres saincres nous apprennent de la merueilleuse fortune du petit Ioseph, tiré de sa cisterne, & deschargé de ses chaisnes, pour estre fair Viceroy de toute l'Egypte. L'éleuation de Moyse est encorevn grand miracle de la Prouidence, qui sauue cét enfant exposé d'un naufrage inéuitable, pour en faire le Dieu de Pharaon, & le Liberateur de son peuple: Mais ie puis dire, sans rien donner à la flatterie, que l'establissement de nostre Colonie Françoise dans les Isles Cannibales n'est pas moins émerueillable, ny moins étonnant. Car si nous considerons auec attention son commancement & son progrez, nous la verrons naistre comme une petite source,, qui se dégorgeant insensiblement par des voyes connues seulement de Dieu, malgré les obstacles des monttagnes, & les contradictions des hommes, va innonder les plus belles terres de l'Amerique. Elle vous semblera d'abord ruïnée tout à fait dans sanaissance. & vous remarquerez en mesme temps, que recueillant les pieces de son débris, elle se restablit sur ses propres ruynes contre toute sorte d'esperance, & auec tant d'auantage & tant de succez, que toute abandonnée & toute persecutée, mesme qu'elle estoit de ceux qui la deuoient maintenir, elle remplit dessa d'habitans François plusieurs belles terres capables de composer autant de Prouinces.

# DANS L'ISLE DE S. CHRISTOPHE. 3

Les richesses prodigieuses que les Espagnols tiroient de ce nouueau monde, firent naistre le desir d'en auoir leur part, à toutes les Nations de l'Europe. A cét effect force auanturiers équiperent des Nauires pour aller trafiquer auec les Saudages: mais l'Espagnol, qui croit estre seul & legitime possesseur de ce grand pays, se preualant de la donation qu'Alexandre VI.en auoit fait aux Roys Catholiques Ferdinand & Isabelle, l'an 1493, pour y establir le Christianisme, s'y opposa fortement, & traicta de Pirates & de Corsaires, tous ceux qu'il trouuaentre les deux Tropiques. Voila le sujet de la guerre dans les Indes Occidentales. Or soit que les autres Nations estimassent cette donation friuole, ou que ce fut par forme de represaille, elles se roidirent contre les efforts des Espagnols, & y firent souvent de tres-riches prises: elles ont continué cette petite guerre, iusqu'à ce que Dieu leur eut inspiré le dessein d'habiter vne si riche partie du monde, de laquelle il semble qu'il en veuille priuer cette nation ambitieuse, qui s'en est renduë indigne par les horribles cruautez qu'elle a exercée sur les Indiens: cruaurez si estranges & si inouyes, que le Reuerendissime Pere Barthelemy de Las Casas, Euéque de Chiapa, Religieux de l'Orde des FF. Précheurs, asseure comme témoin oculaire, que les Espagnols en quarante ans, ont massacré cinquante millions d'hommes dans les Isles d'Hispañiola, de Cuba & de S. Ican de Portric.

le sçay bien qu'on pourroit m'alleguer que i'ay tres mauuaise grace d'écrire que Dieu veut priuer les Es-

Entre plusieurs Capitaines qui taschoient de faire fortune dans l'Amerique, vn Gentil-homme nommé Desnambuc, cadet de la maison de Vauderop en Normandie, se voyant priué des biens deus à sa qualité & à sa naissance, à cause de la rigueur des loix du pays, resolut ou de mourir genereusement, ou de suiure les traces de quantité de braues hommes, qui auoient sait vne sortune tres-auantageuse dans certe nouuelle & opulente partie du monde.

Il part de Dieppe l'an 1625, dans vn brigantin armé de quatre pieces de canon & de quelques pierriers, auec en uiron trente-cinq hommes, tous bons soldats bien disciplinez & bien agueris. Arrivé aux Kaymans, il se trouve aussi tost découvert par vn Gallion d'Espagne d'environ quatre cens tonneaux, & monté de trente pieces d'artillerie, lequel le prend-à son avantage dans vne baye, & l'actaquant DANS LISTE DE S. CHR ISTOPHE.

leudainement à coups de canon, sluy donne à peine le temps de se reconnoistre. La surprise ne ansmoins ne six point perdre courage à nostre Capitaine genereux; au contraire, redoublantses forces par la restdance, il soustint le choc l'espace de trois heures, auec tant d'opiniastreté, que l'Espagnol fut contraint de l'abandonner, apres la perte de la moitié de sesgensa bre sau em eme, ma inclusion Mais que la victoire sembla funeste à nostre ca--det il voit apparament sa fortune renuersée; son -vaisseau ne peut plus tenir la mer, ses voiles sont déchirées, ses cordages sont rompus, huick ou dix de ses hommes out esté tuez, & la plus grande partie des autres sont blessez dangereusement. A quoy se resoudra-il en vn estatissi déplorable minspirée de Dieu, qui l'auoit choisi comme le l'ere des habitans, & comme le Fondateur des Colonies Françoises dans les illes Cannibales : Il aborde l'ille de sainct Christophe, située au dix-septiéme degré de latitude Septentrionale, pour y racommoder son brigantin, &y faire panser tous ses blessez par le Chiturgien qu'il avoit embarqué auec luyara de montatures Il rencontre dans cette islevingte cinq outtrente François, refugiez en diuers temps & par differentes occasions, s'entrerenans en grande paix auec les Sauuages, & se nourrissans des viures qu'ils jeurs fournissoient fort liberalement. L'arriuée de Monl'honorans comme leur Chef: il faisoit du petun auec eux, lequel valoit en ce temps-là dans nos Havres douze ou quinze francs la liure; pendant que l'on reparoit son vaisseau, ou qu'il attendoit la commodité de quelqu'autre nauire pour repasser en Europe.

Il faut icy obseruer qu'vn Capitaine Anglois, nommé Vvaërnard, aussi mal traicté par les Espagnols, que Monsieur Desnambuc l'auoit esté, se jetta presqu'en mesme temps que luy dans sainct Christophe. Cét Anglois viuoit en mesme intelligence Nous ex auec les Sauuages que Monsseur Desnambuc. Cependant ces Barbares entrent en défiance des vns & des autres; parce que dans vn vin general qu'ils finiedans rent, le Diable leur persuada par la bouche de leurs Le 5.7. Boyez, que ces Nations Estrangeres n'estoient abordeés das l'Isle que pour les y massacrer cruellement, comme elles auoient tué leurs ancestres dans toutes les terres qu'elles occupét: Cét esprit de mansonge n'eut pas beaucoup de peine à les porter à s'en deffaire en vne nuict; ils en prennent la resolution, choisissent le temps que la Lune seroit à pic, c'est à dire, en son plain, & ils eussent infailliblement executé vne si sanglante deliberation, si la diuine Prouidence n'eut détourné cét orage, permettant que les François & les Anglois en furent auertis par vn Sauuage, qui pour quelque interest particulier découurit le secret de ses compatriotes, & leur attira le malheur, qu'ils premeditoient de décharger sur les autres; car nos François & les Anglois detestans vne

siborrible conspiration, les preuindrent chacun dans son quartier, & en vne mesme nuict les poignarderent rous dormans dans leurs licts, sans en excepter vn seul, sinon quelques-vnes des plus belles femmes pour assourir leurs brutales passions, & en faire leurs esclaues: Il y en eut cent ou six vingt de tuez; cela fait, ces deux Capitaines Desnambuc & Vvaernard concerterent ensemble sur le dessein qu'ils auoient d'habiter cette sse puis dirons cy-apres, ils partent de l'Isle de saince Christophe presqu'en mesme temps pour trauailler à l'establissement de quelque Compagnie, qui pust subuenir aux frais necessaires.

Monsieur Desnambue charge sa barque de petun, & de tout ce qu'il peut rouver de plus curieux, s'en vient en France, ou ayant beaucoup gaigné sur sa marchandise, il arriva à Paris en sort bon équipage. Pour venir about de ses pretensions, il sit en sorte par le moyen de quelques vns de ses amis, d'exposer à Monseigneur le Cardinal de Richelieu la fertilité de toutes ces isses, & les grandes richesses qu'on en pouvoit tirer : en quoy il reüssit avec tant de bon-lieur, que son Eminence approuvant sa proposition, permit l'establissement de la Compagnie de l'Isle de S. Christophe, le dernier iour du mois d'Octobre l'ani 1626.

Cette Compagnie sur composée de personnes de haute qualité; & quoy que le premier fond de chaque particulier ne sur que de deux mille liures, Monque particulier ne sur que de deux mille liures, Monque de la composée de personnes de la composée de la composée de personnes de la composée de personnes de la composée de la composée

seigneur le Cardinal y prenant plusieurs parts, com mestirent quelques autres à son initation, il se trouss ua vne somme capable de fournir à l'équipage de plusieurs navires de la Compagnie donnérent Monfieur de Rosley pour collegue à Monsieur Desnambuc, & apres que tous deux eurent receu leur congéen pareille forme, datté du 145 Mouembre 1626. & fait vn traiclé; qui portoit entre plusious conditions onereuses; que les habitans donnéroiem la projuié desleur traunil ausilies Scigneurs de la Compagniei; it element renuiron trois cens hommes quils embarquent dans trois nauires ; équipez auxifiais de la Compagnie, pour les mener 

- Cent mille diures auancées pour cét embarquement, furent si mal ménagez, que nos gens n'eurent pas fait deux cens lieues en mer, que les viures leur manquerent, & trauerserent auec plus de malheur qu'on ait iamais fait, depuis que les isles sont frequentées. Arriuez dans l'isse à la pointe desable au commencement de May 1627. ils débacquerent leur monde tout en desordre pa dans vu sipitoyàble estat, que le plus fort d'entreux auoit bien de la peine à se soustenir; la pluspartestoient à demymorts, couchez sur le sable sans aucum secours, ny voyé la spirituel ny temporel : & ce qui est horrible à en prion de tendre, les Crables décenduës en grande abondance

au bord de la mer; & amoncelées les vnes sur les

descri-4 partie autres aussi haur que les maisons, jen mangerent traité 2.

plus de trente. Nos deux Capitaines rassemble. rent

### DANS L'ISEE DE S. CHRISTOPHE.

rent les plus sains, & les ayant divisé par la moitié, Monsieur Desnambue sut prendre son quartier à la Capsterre, & Monsieur de Rossey à la Basse-terre, laissant tout le reste à la misericorde de Dieu. l'oubliois de dire qu'on avoit mené vn bon Prestre dans le premier embarquement, lequel voyant tant de miseres, & craignant d'en éprouver encore de plus fascheuses, s'en retourna aussi-tost en France.

Le Capitaine V vaërnard ayant trouué plus de disposition en Angletetre au succez de son dessein, que Monsieur Desnambuc n'en auoit rencontré en France, eut bien-tost formé vne Compagnie, de la quelle le Milord Karlay estoit chef : de sorte qu'il estoit desia arriué à sainct Christophe, & auoit pris son poste à la grande Rade, auec quatre cens hommes, sains, gaillards & bien munis de toute sorte de prouisions; il receut fort ciuilement nos deux Capitaines; puis d'un commun accord partagerent la terre de l'Isle sainct Christophe, le treiziéme de May l'an 1627. pour, & aux noms des Roys de France & d'Angleterre, selon les Commissions qu'ils en auoient apporté, ainsiqu'il est fort ponétuellement remarqué sur la carre: neantmoins la chasse, la pesche, les salines, les riuieres, la mer, les Rades, les mines, les bois de teintures & de prix demeurerent communs à toutes les deux Nations. 

Que si nos deux Colonies sont si dissemblables dans leur establissement, elles ne le sont pas moins dans leurs progrez. Il est vray que toutes deux trouverent l'sse également dépourueue de viures

pour l'vne & pour l'autre: mais si les Anglois ressenvirent quelque chose de la famine, ce fut plustost à cause du grand nombre d'hommes, que la compagnie Angloise y enuoya, qu'à cause de l'indigence commune; dautant que les nauires qui les apportoient, metroient toussours à terre des viures pour les faire subsister, iusqu'à ce que les pois & les Parates qu'ils plantoient, eussent atteint leur maturité: · Mais au contraire, nos François estans arrivez dans l'ille, malades & affoiblis par le trauail d'vne si rude trauersée, souffrirent non seulement par la famine, mais encor par le defaut de secours, qui fut tel, que pendant toute vne année ils ne virent pas yn seul nauire François à leur costé.

La Colonie Angloise s'augmenta si fort, qu'ils furent contrains d'enuoyer vne partie de Jeurs hommes pour habiter l'îsle des Niéues, distante seulement de deux lieuës de celle de saince Christophe; tandis que nos François mouroient de faim, & déperissoient tellement faute de secours, que de quatre cens hommes qu'ils deuoient estre dans l'isse, ils furent reduits à cent cinquante; si bien que les Anglois prirent de là occasion de tirer auantage de leur malheur, & de bastir sur leurs ruines. Ils murmurent & crient tout haut, qu'il n'est pas raisonnable qu'vne si chetiue colonie les empesche de s'estendre au de là des limites qui leur sont prescriptes. Monsieur Desnambuc fait tout ce qu'il peut pour adoucir les choses, leur remontrant que les ordres du Roy luy auoient lié les mains, & que ce luy seroit

vne tache trop grande de les laisser enfraindre sans son consentement: mais les Anglois faisans instance sur le petit nombre d'hommes qui seur restoit, lesquels sans un prompt secours periroient aussi bien que les autres; il les prie de luy donner le temps de faire vn voyage en France, pour proposer l'estat de cette Colonie au Roy, & pour apprendre sa volonté: là dessus. Ce qui luy ayant esté accordé, il part promptement, laissant le gouvernement & la conduite à Monsieur de Rossey.

Il n'est pas plustost en mer, qu'vn secours inesperé arriue à nos François: ce fut vn nauire de Zelande chargé de viures, d'estosses, & de toute sorte de denrées necessaires dans les isses; le Capitaine de ce vaisseau ayant trouvé du petun bien conditionné chez les François, les encourage & les prie de trauailler pour luy 3 leur promettant de les secourir dans six mois, & deleur apporter des viures & tout ce qu'ils 

Cependant Monsieur Desnambuc arriué en France, fait aussi rost le narré sincere à Messieurs de la Compagnie de tout ce qui se passoit, les asseurant que s'il n'estoit essicacement assisté, tout ce qu'ils auoient auancé iusques alors, estoit infalliblement perdu: on expose samesme chose à Monseigneur le Cardinal de Richelieu, qui resolut de luy donner du secours. Pour cét effect, il sit promptement équiper quatre grands nauires de Roy, & deux autres moyens; les Seigneurs de la Compagnie de leur part, leuerent trois cens hommes à leurs frais pour

habiter dans l'îsle. Tout cét embarquement partit du Havre de Grace au mois de Iuin l'an 1629, sous la conduite de Monsseur de Cabusac, & arriva à saince Christophe au mois d'Aoust suinant.

Aussi tost que la storte sur arrivée, Monsieur de Cahusac sit sommer le Capitaine Vvaërnard, pour ratifier les contracts de la partition des tertes, & pour laisser aux François la paisible possession des quartiers qui leurs estoient écheus en partage L'Anglois demanda trois iours pour en deliberer. Monsieur de Cabosac répond, qu'il n'a pas vn moment de temps à donner, & que si cela ne se fait toute à l'heure, il va liurer le combat à dix nauires Anglois, qui estoient le long de la coste, & qui s'estimoient beaucop plus forts que les nostres. Les Anglois differans vn peu trop, il leue l'ancre pour aller attaquer les nauires: ce qu'ayans reconnujils se disposerent au combat, & l'attendirent auce bonne resolution. La bataille fut grande, & ils furent long temps aux prises, sans sçauoir qui auroit le dessus; mais trois de leurs nauires estans demeurez à Monsieur de Cahusac, quelques-vns jettez à la coste., & le reste ayant esté contrains de fuir tout en desordre, nostre Amiral de meura victorieux, ayant perdu fort peu de monde, entre lesquels sur regretté un de ses Capitaines, nommé Pompierre, Gentil homme fort consideré.

Les Anglois voyans le desauantage qu'auoient eu leurs nauires, creurent qu'il y auoit plus de huist cens hommes dans les nostres, & apprehenderent

# DANS LISLE S. CHRISTOPHE.

tellement que nos soldats ne pousassent leur pointe, qu'ils enuoyerent promptement le sils de leur Capitaine Vvaërnate, qui estoit vn jeune homme tres-bienné, & extremement chery des François, aucc promesse de ne les iamais inquieter pour la possession de ce qui leur estoit écheu en partage l'an 1627.

Monsieur de Calmsac ayant heuremement remis les François dans la jouystance de leurs biens, & déburqué les trois cens hommes leuez par les Seigneurs de la Compagnie, permit à ses Capitaines d'aller constir le bon bordéle long des isses habitées par les Esphanols. Le Capitaine Giron, qui a tousiours suituy son caprice, qui ta la florte contre les ordres de son Amiral, lequellayant dessein d'habiter à ses stais l'Isle dessincts Enstache (qui est une petire Isle à deux lieurs de saints Christophe, la plus forte d'assiette que aye veu dans toures les Isles de l'Amerique) y sit travailler en sa presence pour y bastir va fort, & y commancer une habitea-vion

Nos François ionyssans d'une prosonde paix auce les Anglois, eroyoient n'amoir plus d'emnemis à combatne; pour ce sujet ils messongerent plus qu'à planter du petun, & des viunes sur leurs habitations, lors que vers la sin d'Octobre de la messue année; Voicy arriver Dom Federic de Tolede, General d'une armée, composée de trente-cinq gros Gallions, auec ordre expresse du Roy d'Espagne son maistre, de chasser les François & les Anglois de l'isle de

sainct Christophe. Arrivéaux Niéues, il enleue d'abord trois ou quatre nauires Anglois, & destache vn Gallion, de la flotte pour en poursuiure vn autre qui vintéchouer sous la forteresse des François à la Basse-terre. Estant tout proche de terre, il salua la forteresse de trois coups de canon sans balles: Monsieur de Rossey qui y commandoit, luy répond de trois autres coups chargez de balles au trauers de son nauire : de Capitaine du Gallion dissimule, & se contente d'enleuer sa prise. Le soir venu toute la flotte mouille l'ancre à deux portées de canon de la forteresses Monsieur de Rossey demande du secours aux Anglois & a Monsieur Desnambuc qui commandoit à la Capsterre : ceux là enuoyerent huich cens hommes, & celuy-cy deux cens: Il se retranche toute la nuice le long de la coste. A huict heures du matin, trois grandes chaloupes chargées de soldats, partent de l'Amiral pour mettre pied à terre, sous la conduite d'yn Capitaine Italien fort estimé, & tenu pour le plus experimenté à faire des décentes, qui fut dans toute l'armée Espagnole. Il décend auec les soldats, à deux portées de mousquet du retranchement des habitans, où il se retranches puis fair auancer du monde pour vnsecond retranchement, & gaigner ainst pied à pied iusqu'au retranchement des nostres. L'Amiral sit aussi-tost partir de tous les nauires, des chaloupes chargées de soldats, pour décendre à la faueur de cette terrasse. Alors vn ieune Gentil-homme nommé du Parquet, nepueude Monsieur Desnambuc, voyant

# DANS L'ISLE DE S. CHRISTOPHE. 15 le procedé des Espagnols, & que Monsieur de Rossey les laissoit descendre sans s'y opposer, luy dit; Quoy Monsieur, endurerons-nous que ces ennemis triomphent de nous sans les combatre? Souffrirons-nous qu'ils nous égorgent, sans montrer de la resistance? Sera-il dit que les Espagnols attaquent les François, sans éprouuer leur valeur? la gloire de nostre nation nous doit estre plus considerable. Allons M', il faut mourir auec honneur, ou empescher leur descente. Monsieur de Rossey le voyant si resolu, luy donna ordre de s'opposer à leurs efforts, luy promettant de le seconder: Il ne luy determine personne pour vne si perisseuse entreprise; neantmoins dix ou douze volontaires, rauis d'vne si extraordinaire generosité, l'accompagnerent. Il part aussi tost du retranchement, met le pied sur la tranchée des ennemis, ses deux pistolets luy ayant manqué, il les jette à la teste de ceux qui se presentent à luy. Son mousqueton luy en fait autant, il met l'espée à la main, & prend resolution de mourir plustost en homme de cœur, que de receller. Les volontaires qui l'auoient suiny, le soustenoient vigoureusement, faisans des merueilles de leurs personnes. Le Capitaine Italien, qui conduisoit les Espagnols, vint aux mains auec luy, & apres quelque resistance de part & d'autre, nostre icune Heros luy passe son espée au trauers du corps & le tuë. En fin, apres auoir fait ce que le plus genereux hom-

me auroit pû faire en vne pareille rencontre, il

tomba blessé d'onze coups, & fut tiré dans la tran-

chée ennemie par des Sergens, auec les crochets de leurs halebardes, puis porté dans le nauire de Dom Federic de Tolede, qui sit tout ce qu'il pût pour luy lauuer la vie; mais il mourur dix iours apres, laissant à la posserité vn monument d'une gloire immortelle, & vn sensible regret à ses ennemis, qui auoient conceu vne haute estime de sa va leur.

Monsseur de Rossey voyant Monsseur du Parquet tombé comme mort, que les volontaires laschoient le pied, & que l'Espagnol poursuiuoit viuement sa pointe, prend le premier l'épouuante, estonne ses soldats de sa seule contenance, dittout haut qu'il se faut sauuer, & prend la course vers la Capsterre, où tout le monde s'efforce de le suiure à pierre d'haleine. Ils crient à leur arriuée, que tout est perdu, que l'Espagnol les poursuit, qu'il se faut embarquer dans les deux nauires qui estoient à la rade, & abamdonner l'Me. Monsieur Desnambuc tasche de les r'asseurer, leur remontrant l'anantage de son poste, que les ennemis n'entreprendroient iamais de faire huiet lieuës de chemin au trauers des bois, où om leur pourroit dresser des embuscades dangereuses, & que pour conclusion qu'il leurestoit plus auantageux & plus glorieux, d'exposer genereusement leur vie pour le service du Roy, que de faire vne si honteuse retraite. Monsseur de Rossey demande qu'on tienne conseil pouren deliberer, où sa brigue chant la plus forte, il fut conclu qu'on abandonne. noit l'Alede sainct Christophe, qu'on iroit habituer celle de la Barbade, & qu'on poignarderoit Mon-

## DANSLISLE DE S. CHRISTOPHE. 17

sieur Desnambue, aucas qu'il n'y voulut consentir: si bien qu'estant contraint de ceder à la violence, ils s'embarquerent enuiron quatre cens hommes dans les nauires du Capitaine des Roches, & du Capitaine Liot, qui estoient pour lors à la rade de la Capsterre. Ten matthe man in the state of

Les Anglois voyans que les Espagnols s'estoient saiss de la forteresse des François, s'accommoderent auec eux, à condition de quiter l'ille dans la premiere commodité. Dom Federic de Tolede en sit aussi tost embarquer le plus qu'il pust, dans les quatre nauires qu'il leur auoit pris en arrivant, & les sit partir en sa presence pour l'Angleterre, le reste promettant d'enfaire autant au premier ioux: En suite, les Espagnols ayans visité tous les quartiers de l'ille, & reconnu que les François s'en estoient suis, ils prirent les six pieces de canon qui leur appartenoient, & continuerent leur route, menaçant les Anglois de ne leur point donner de quartier, s'ils les retrouuoient iamais dans l'isle.

Retournons à nostre pauure Colonie, qui flotte sur les eaues de la mer, comme les deux petits Iumeaux sur le Tybre, comme un Ioseph dans sa cisterne, & comme Moyse dans son berceau sur le Nil; elle est conduite par la toute-puissante main de la Prouidence diuine, qui la tirera sans donte de tous ces mal heurs, & par des éuenemens inesperez,

la fera surgir à bon port.

Comme cét embarquement auoitesté impreueu & precipité, de quatre cens hommes dans deux nauires, qui n'auoient des viures que pour leurs équipages, ils furent en peu de temps reduits à l'extremité, de n'auoir plus qu'vn ver d'eau, & du biscuit la pesanteur d'vne balle de mousquet par chaque iour. Cependant ils sont batus de vents contraires, & voguent plus de trois semaines dans ce miserable estar, sans pouuoir atteindre l'isse des Barbades, qu'ils auoient projetté d'aller habituer mais au contraire, Dieu, en ayant autrement disposé, lors qu'ils pensoient auoir fait plus de cent lieuës, ils se trouuerent proche de l'isse de S. Martin, distante de celle de S. Christophe de sept lieuës.

Ils n'eurent pas plustost reconnu cette isle, estans pressez de la necessité, qu'ils mirent tout le monde à terre, pour aller chercher à boire & à manger; mais dans l'endroit le plus sec & le plus sterile de toute l'isle; ils ny trouuerent, ny riuieres, ny fontaines, ny mares d'eau douce pour se rafraischir; de sorte qu'ils surent contrains de faire des puits dans le sable, d'où ils tirerent de l'eau à demy salée; telle qu'elle estoit vn chacun en bur, & sept ou huict qui en prirent vn peu dauantage que les autres, creuerent & moururent sur les puits.

Nos deux Capitaines estoient demeurez dans le nauire du Capitaine des Roches, assligez extraordinairement de voir estouser dans son berceau la Colonie qui leur auoit cousté tant de trauail & tant de fatigues. Monsseur de Rossez n'y voyant aucun remede, se resolut de tout abandonner: à cét essect, il desbaucha quelques officiers. & contre le gré de

### DANSLISLE DES. CHRISTOPHE. 19:

Monsseur Desnambuc sit partir le Capitaine des Roches pour s'en reuenir en France, où aussi-tostqu'il sut arriué, Monsseur le Cardinal de Richelieu le sit mettre dans la Bastille, où il a demeuré fortlong-temps.

Nos François voyans le Capitaine des Roches party, creurent qu'ils estoient tout à fait abandonnez de leurs Chefs, qui estoient tous deux dans ce nauire: Ils ont recours aux larmes & aux regrets, & passent toute la nuict dans vne tristesse qui n'est pas imaginable: le iour venu ils vont sur le bord de la mer continuer leurs plaintes, où ils découurent la barque du Capitaine Liot, qui estoit allé chercher des viures; le Pilote de cette barque les console, les asseurant que Monsseur de Rossey estoit party seul, & que Monsieur Desnambuc estoit resolu de viure & de mourir auec eux: la ioye qu'ils eurent de certe nouuelle fut si grande, qu'ils se mirent tous à tirer leurs pistolets & fusils en l'air, pour témoigner leur satisfaction; car ils aymoient tendrement ce Gentil-homme, qui mit aussi-tost pied à terre, & apres auoir par sa presence & par ses paroles releué le courage abatu de ces pauures desesperez, il assembla son conseil, où il fut encore vne fois resolu d'aller à l'isse des Barbades. Il s'embarque auecenuiron cent cinquante hommes dans le nauire du Capitaine Liot, laissant le reste dans sainct Martin, auec promesse de les enuoyer querir si-tost qu'il auroit pris terre. Apres trois ou quatre iours de nauigation assez fascheuse, ils abordent heureusement

à l'îsse d'Antigoa, où ils rencontrent le nauire du Capitaine Giron, qui y prenoit des eauë: ils visiterent cette ilse de tous costez, & l'ayans trouvée mal saine, marescageuse, & dissicile à habiter, ils prierent instament ce Capitaine de les conduire à l'îsse de Montsarrat, habitée des Sauuages qui auoient quantité de viures; ce qu'il sit très-volontiers, bien aise de trouver l'occasion de rendre quelque seruice signalé aux François, qui peut essacre la faute qu'il auoit commis, abandonnant son Amiral contre les otdres du Roy.

Le Capitaine Giron ayant desia rendu ce bon office aux François de la Colonie, creut qu'il n'en falloit pas demeurer là, mais qu'il deuoit

acheuer la chose, d'aussi bonne grace comme il l'auoit commancée: Il part aussi-tost pour aller reconnoistre l'isle de sain & Christophe, & trouue à son arrivée que les Anglois, resolus de se mocquer de la promesse qu'ils auoient fait à l'Espagnol, en

cstoient seuls demeurez les maistres. Au moment qu'ils l'eurent reconnu, ils luy enuoyerent vn Capitaine dans vne chaloupe, pour luy dessendre l'a-

bord de la terre: Giron répond, que puis qu'ils le traictoient d'ennemy, qu'il leur alloit faire ressent tir ce qu'il pouvoit sur la mer; & au mesme temps

attaque deux nauires Anglois, qui estoient à la rade, sans leur donner le loisit de se reconnoistre; &

apres les auoir fortmal traiclé à coups de canon, il s'en empare; puis vient mouiller l'ancre proche

d'un troisse splus grand que les deux autres,

DANS L'ISLE DE S. CHRISTOPHE. 21 infant & protestant, que s'il tiroit vn seul coup de canon, il le couleroit à sond. Cela fait, il enuoye promptement vne de ses deux prises à Montsarat, & l'autre à S. Martin, pour ramener tous les François dans l'isle de S. Christophe: cette nouuelle surprit extremément nos habitans, qui n'esperoient rien moins qu'vnsi heureux succez, d'vne affaire en vn si mauuais estat; ilsen pleurent de ioye, & apres mille benedictions & actions de graces à Dieu, ils partent de Montsarrat & de S. Martin, pour retourner à S. Christophe, aussi contens que les Israëlites sortirent de l'Egypte, pour entrer dans la terre de Promission.

Giron voyant ses deux nauires arriuez, dans lesquels il y auoit bien encor trois cens cinquante hommes tous bons soldats & bien armez, parle plus haut qu'auparauant, & menace les Anglois de leur passer sur le ventre, s'ils sont la moindre resistance. Mais quoy que les Anglois sussent en beaucoup plus grand nombre que les nostres, n'estans pas agueris, & la plus grandé partie sans armes, acquies cerent amiablement à tout ce que les François voulurent; si bien que Monsseur Desnambuc se saisse de ses anciens postes, & tous les particuliers de leurs habitations; cela arriua enuiron trois mois apres la dessaite.

Nos François, qui à leur sortie de saince Christophe, auoient laissé leurs habitations en tres-bon ordre, bien plantées, munies de bonnes cases, & de toute sorte d'outils pour cultiuer la terre, trouuerent que l'Espagnol auoit tout renuersé, arrachéles viures, & enseué jusqu'au moindre ferrement: cela fut cause qu'ils commencerent à souffrir tout de nouveau, & la famine les pressa si fort, qu'ils sussent tous peris de faim, si deux mois apres seur arriuée, ils n'eussent esté secourus par le Capitaine de Zelande, qui auoit traité auec Monsieur du Rossey, auant le départ de Monsieur Desnambue. Ce Capitaine sus si sens sus leur smiseres, qu'il seur vendit, pain, vin, viande, & tout ce qui leur estoit necessaire, à six mois de payement.

Nos habitans à la faueur de ce secours, plantent des viures, sont tant de petun, que ce charitable Zelandois, qui les auoit assistés à propos, receut à son retour le payement comptant de toutes ses marchandises, sans que nos habitans se mettent en peine de rien enuoyer aux Seigneurs de la Compagnie, pour les droits qui leur estoient deus par leurs traitez: ils continuent de trasiquer auec les Holandois, qui ne les laissent manquer de quoy que ce soit, horsmis des hommes, qu'ils ne pouuoient ti-

rer que de la France.

Cependant, la Compagnie se plaint qu'ayant auancé plus de cinquante mille escus, pour l'establissement de cette Colonie, il n'est pas raisonnable que les Estrangers en ayent le fruict. Nos habitans répondet qu'il y a'de l'iniustice dans le traité qu'ils ont fait auec ces Seigneurs, & que s'il le vouloient garder, il ne leur resteroit pas de quoy auoir vne chemise, apres les auoir payé. La Compagnie

### DANS LISLE DE S. CHRISTOPHE. 23

croyant qu'ils ne se pourroient passer d'elle, se promet de les contraindre, en leur déniant tout le se cours qu'elle leur pouvoit donner : elle les laisse deux ans entiers sans les vouloir assister d'un Prétre, qui leur administra les Sacremens : on saisse leurs marchandises dans tous les Havres de France; on emprisonne leur personnes; & on vasi auant, que de dessendre aux Capitaines des nauires dans leur congé, de passer à l'isse de sainct Christophe. Mais nos habitans se voyans secourus des Hollandois, se mocquent des efforts de la Compagnie, & se resoluënt de ne iamais envoyer vne livre de petun en France, si on ne modifioit le premier traiclé: si bien que les Seigneurs de la Compagnie iugeans assez que toutes ces violences ne se pourroient terminer qu'à la ruyne de la Colonie, & à la perte de tout ce qu'ils auoient auancé; ils choisirent vn expedient plus doux; à sçauoir, de leur enuoyer sur la fin de l'année 1631, vne barque, appellée la Cardinale, qui leur portoit pour secours, vn Prestre, deux Capitaines, deux Lieutenans, deux Enseignes, deux Sergens, deux Corporaux, deux Anspsades, deux temmes, deux enfans, & deux Commispour connoistre dece different, & modifier les droicts, selon qu'ils le iugeoient à propos. Apres que ces Commis eurent entendu les raisons des habitans, il fut arresté d'vn consentement commun, que les droits de la Compagnie seroient de cent livres de petun par teste pour chacun an. Ce qui a tousiours esté gardé depuis, iusqu'à ce que les Seigneurs de la

### ESTABLISSEMENT,

Compagnie se soient desfait de ces illes en les vendant à des particuliers.

Nos François voyans que la Colonie Angloise s'augmentoit à proportion que la nostre diminuoit, se qu'il y auoit dessa cinq ou six mille Anglois, au lieu que les nostres n'estoient plus qu'enuiron deux cens, ils se maintiennent en gens deses perez en attendant du secours, ne sortent lamais de leurs habitations, qu'ils n'ayent cinq ou six pistolets pendus à vne ceinture de cuir, & vn fusil sur l'espaule; si bien qu'ils imprimerent vne si grande terreur de leurs personnes dans l'esprit des Anglois, que les plus hardis d'entreux estoient sorcez d'auouer ingenuèment qu'ils aymoient mieux auoir affaire à deux Diables, qu'à vn François.

Purant tout ce grand abandonnement, nos François viuent sous la sage conduite de Monsieur Desnambuc, auec tant d'union, que tout estoit commy parmy eux; & quoy qu'il n'y eut ny Notaire, ny Procureur, ny Sergent, il y auoit plus de soy & de seureté dans la seule parole d'un homme, que dans toutes les écritures des Tabellions: s'il arriuoit quelque different, Monsieur Desnambucen estoit seul le suge, & les terminoit auec tant d'adresse, que tous unanimement se soûmettoient à ses ordonnances auec ioye. Sa prudence parut dans une occasion sort épineuse, en ce qu'il appaisa & pacisia une querelle, qui eut jetté nos habitans dans leurs premieres miseres, & eut entierement ruyné la Colonie. En voicy le sujet. En uiron la fin de l'année

1633. il se leua vn murmure des seruiteurs François contre leurs maistres. Tous les seruiteurs demanderent leur liberté à Monsseur Desnambuc, luy remontrans qu'ils auoient par leur trauail remboursé au double leurs maistres, des frais qu'ils auoient fait pour eux, soit dans la trauersée, soit dans l'isse: D'autre-part les maistres se preualans de la coustume des Anglois, qui engageoient leurs hommes à sept ans de seruitude, pretendent n'auoir pas moins despensé que les Anglois, pour le passage de leurs seruiteurs, & par consequent qu'ils en deuoient tirer le mesme seruice. Ce Pere commun trouua d'abord de l'aigreur & de l'opiniastreté dans l'esprit des vns & des autres; neantmoins se seruant de cette affabilité qui luy gaignoit les cœurs d'vn chacun, il les contenta tous, faisant vn reglement, autant iudicieux qu'vtile & necessaire à la Colonie, qui portoit que les seruiteurs passez dans l'isle aux despens de leurs maistres, les seruiroient trois ans entiers, à gages proportionnez à leurs forces, apres lequel temps, ils auroient pleine liberté de retourner en France, où de s'habiter dans l'isle. L'authorité de ce Gentil-homme a eu tant de poids, que cette loy a esté & est encor inuiolablement gardée dans toutes les isles que les François habitent. They

Ce different appailé, il ne manquoit plus rien à ce petit siecle d'or que des hommes, lesquels les Seigneurs de la Compagnie ne vouloient plus risquer, dans l'apprehension de tout perdre auec les

deniers qu'ils auoient auancé dans les premiers embarquemens. Ce que les habitans ayant connu, il commancerent à venir eux-mesmes en France en l'an 1633. & 1634. & leuer des hommes à leurs frais, pour peupler l'isse: d'où vient que depuis ce temps, on n'a iamais payé les droits de la Compa-

gnie qu'à regret.

Nostre Colonie s'estant vn peu r'affermie par les efforts de nos habitans, commença bien-tost à s'épandre dans les plus belles isles voisines, ainsi que nous dirons dans la suite de l'histoire : Il faut pourtant auoüer que n'estant pas secouruë de la Compagnie, elle n'a fait que languir dans sainct Christophe, iusqu'à l'arriuée de Monsseur de Poincy, Lieutenant General pour le Roy: ce braue Cheualier voulant s'acquiter de cét illustre employ dans l'Amerique, auec autant de gloire qu'il en auoit emporté en Europe, dans les plus importantes charges de l'armée nauale, où il auoit commandé plusieurs fois en qualité de Vice Admiral de France; employases soins & le reuenu de ses Commanderies à peupler, policer, & orner cette isle: il y a fait bâtir des Eglises, vn superbe chasteau, où il loge; vne citadelle à la pointe de sable, vne bourgade à la Basse-terre, & plusieurs autres beaux edifices: il a fait agrandir les chemins, qu'il a ornez en plusieurs endroits, d'orangers & de cistroniers. Son bon gouuernement a attiré les François de toutes parts, pour y habiter, & les marchands, pour y vendre des esclaues, qui font comme les deux bases d'vne Co-

### DANS L'ISLE DE S. CHRISTOPHE. 27

lonie. En fin, il en a fait non seulement la Capitale, mais la plus florissante de toutes les isses. Il s'est rendu redoutable aux Anglois, aymable aux François, & gouuerne encor aujourd'huy cette isse auec la charge de Lieutenant General du Roy sur toutes les autres. Ie ne veux pas m'estendre icy à décrire les éloges de cétillustre Gouuerneur, cette matiere exige vne plume mieux taillée que la mienne, & la quantité de ses beaux faits est si prodigieuse, qu'elle empliroit plusieurs volumes.

De l'establissement de la Colonie Françoise, dans l'Isle de la Guadeloupe.

#### CHAPITRE SE'COND.

Ly auoit dans l'Isle de sainct Christophe vn Capitaine, nommé de Loliue, des plus riches, des plus anciens, & des plus courageux habitans de cette Colonie Françoise. Ce Gentil-homme auoit vne parfaicte connoissance de la qualité de toutes les Isles voisines, pour les auoir fort frequenté: Estant venu en France l'an 1634, auec quantité de marchandise, il rencontra dans la ville de Dieppe peu de iours apres son arriuée, vn Gentil-homme appellé Duplessis, lequel auoit dessa esté à sainét Christophe auec Monsieur de Cahusac, & estoit sur le point d'y retourner: Ces deux Gentils-hommes s'entretenans tous les iours de la fertilité, & de la beauté de toutes ces isses, mais particulierement de celle de la Guadeloupe (qui a des auantages tres-

considerables sur toutes les autres ) conceurent vn genereux dessein d'y ietter vne nouuelle Colo-

Ils viennentà Paris, communiquent leur resolution aux Seigneurs de la Compagnie, leur font vne declaration fort sincere de la grandeur, beauté, & fertilité de cette isle, les asseurent de leur sidelité & engagement à leurs interests, pourueu qu'ils veuillent interiner leur requeste. Les Seigneurs de la Compagnie en parlent à Monseigneur le Cardinal de Richelieu; il les écouta volontiers, les receut auec joye, approuua, & loua leur entreprise, & ordonna

que leurs commissions fussent expediées.

le ne sçay ce que conceut ce grand Genie de cette proposition, luy qui ne projettoit rien de petit dans ses desseins: mais il est certain qu'il tint vn discours au Reuerend Pere Carré, Superieur du Nouitiat des FF. Prescheurs à Paris, qui faisoit assez connoistre qu'il esperoit vn tres signalé progrez de l'establissement de la Colonie dans cette isle; car il luy dit qu'il vouloit establir vn Seminaire dans la Guadeloupe, qu'il rempliroit de Religieux de nôtre Ordre, pour s'en seruir non seulement dans les illes, mais dans les terres fermes, où il vouloit jetter des Colonies Françoises. Il le pria de luy destiner promptement quelques Religieux pour secourir spirituellement, & les François de cette future colonie, & les Sauuages naturels du pays.

Le Reuerend Pere Carré inclinant volontiers à desis saincts desirs, & voulant seconder une si Chré-

tienne entreprise, luy nomma quatre de ses Religieux, veritablement dignes de cét employ: à sçauoir, le Reuerend Pere Pelican, Docteur de la Faculté de Paris, le Reuerend Pere Griffon, le Reuerend Pere Nicolas de sainct Dominique, & le Reuerend Pere Raymond Breton; Dieu voulant par vn effet de son adorable Prouidence, que la conduite spirituelle de cette isle fut donnée aux Religieux de sainct Dominique, comme ayant esté teinte du sang des genereux enfans de cét ordre Apostoli-

que.

Nos Historiens font mention de douze Religieux, qui ont arrousé la terre de la Guadeloupe du sang qu'ils y ont répandu, en publiant l'Euangile aux Barbares qui l'habitoient. Le Reuerend Pere Malpeus dans son liure intitulé, palma sidei FF. Prædicatorum, en parle en ces termes. Anno Domini M. DC. III. mense Decembri, in Insula Guadalupe VI. nostris ad Philippinas proficiscentes, pro Christisfide martyrium constanter subiere. Inter quos à P. Petro Caluo lib. 2. de lacrymis Religionum recensentur, F. IOANNES DE MO-RATALLA, Conuentûs Valentini, vti & cateri subsequentes, alumnus. F. VINCENTIVS PALAV, F. IOANNES MARTINEZ, natus in villa Alcanizensi, Regni Aragonia. F. HYACINTHYS CISTERNES, horum agones descripsit Admod. R. P. F. Ioannes Naya, natione Aragonensis ex opido de Alquezar, testis oculatus, ex in societate Martyrum duabus sagittis vulneratus. Extateius descriptio in Archiuo Conuentus S. Petri martyris Calatayubiensis. Le Reuerend P. Alphonse Fernandes dans ses Concertations, appuyé sur l'authorité du Chapitre General de tout l'Ordre des Freres Prescheurs, tenu à Paris l'an 1611. qui en parle dans ses Actes, nous produit encore six autres martyrs, que les Sauuages de la Guadeloupe tuërent à coups de ses ches l'année suivante mil six cens quatre, voicy ce qu'il en a écrit. F. PETRVS MORENVS, natione Hispanus, ex opido Villalua del Rey, Conventus Segobiensis alumnus, ad viveam Domini Iaponensem Chinensem vnà cum quinque sodalibus Ordinis, Barbarorum sagittis anno Domini M. DC. IV. occubuit. Christianis verò corpora eorum colligentibus, caterisque, qui in ea classe vehebantur, illustria signa apparuerunt, qua martyrum sanctitatem conspicue demonstrarent.

Monseigneur le Cardinal extremément satisfait de l'offre du Reuerend Pere Carré, en sit écrire austi-tost à Rome, pour obtenir vne Mission du Pape Vrbain VIII. où il eut tant de credit, que sa Sainteté accorda sa demande, sit expedier vn Bref, dans lequel, outre les privileges, & les faueurs dont il gratissa les nouveaux Missionnaires, il semble déroger assez ouvertement à la donation d'Alexandre VI. en permettant à des Religieux François d'aller à ces isses de l'Amerique, desquelles personne ne pouvoit approcher sous peine d'excommunication, portée dans la Bulle adressée aux Roys de Castille, qui dessend; Quibuscumque personis, cuiuscumque dignitatis, etiam Imperialis & Regalis status, gradus, ordinis, vel conditionis, sub excommunicationis lata sententia

pæna, quam eo ipso, si contra fecerint, incurrant, districtius inhibemus, ne ad Insulas, E terras sirmas inuentas, & inueniendas, detectas, & detegendas, versus Occidentem & Meridiem, fabricando & construendo lineam à Polo Arctico, ad Polum Antarcticum, siue terræsirmæ, & insulæ inuentæ & inueniendæ sint versus Indiam, aut versus aliam quamcumque partem qua linea distet à qualibet insularum, qua vulgariter nuncumntur, de los AZores, y Capo Verd, centum leucis versus Occidentem, & Meridiem, vt præfertur, pro mercibus habendis, vel quauis alia de causa accedere prasumant, absque vestra, ac Hæredum 🖅 Successorum vestrorum prædictorum licentia speciali, esc. Datum Romæ apud S. Petrum anno Incarnationis Dominica M. CCCC. 🗼 XCIII. quarto Nonas Maij, Pontificatus nostri anno primo. Qui voudra voir au long cette Bulle, la trouuera dans nostre Bzouius, au Tome dix huictiesme des Annales Ecclesiastiques, en l'an 1493. d'où i'ay tiré cecy.

Mais le Bref d'Vrbain VIII. leue ces censures & ces obstacles, en ce qu'il institue nos Religieux, Missionnaires dans ces Indes, sous la protection du Tres-Chrestien Roy de France: Voila comme en parle le titre de nos priuileges; Facultates concessa à Sanctissimo DD. N. Vrbano, divina providentia Papa VIII. Fratri Petro Pellicano & tribus alijs eius socijs ordinis Pradicatorum, destinatis Missionarijs ad Indos, protectis Christianissimo Rege Gallia. Et afin d'oster toute équiuoque qu'on pouvoit faire sur ce mot d'Indos. Le mesme sainct Pere s'explique assez dans vn autre Brefenuoyé au Reverend Pere Armand de la Paix,

specifiant l'isse de la Guadeloupe, il est datté du dixseptieme Mars 1644. F. Armando à Pace ex Nouitiatu Generali Parisiensis ordinis S. Dominici, eiusdem ordinis, Prafecto Missionis ad insulam Guadalupam. La sacrée Congregation, de propaganda side, en a fait vn decret tres-auantageux, confirmant la Mission aux FF. Prescheurs, & ordonnant qu'on leur feroit tenir les grands Privileges dont le Pape auoit fauorisez. En voicy les propres termes: Decretum sacra Congregationis de propaganda fide habitæ die V.Decemb.1645. Referente Eminentissimo D. Card. Albornotio statum insulæ de Guadalupe, ex relatione à Nuntio Galliarum, transmissa; sacra Congregatio Missionem Dominicanorum ad insulam præfatam consirmauit, 😙 facultates antea expeditas pro Patre Armando à Pace Parisiensi dicta Missionis Superiore, quem illius Præfectum declarauit, ad eum Nuntium mitti iussit, vt illas ad præfatum Patrem deferri curet. Signé Card. Capponi, auec vn paraphe & vn sceau de cire rouge, & contre-signé de son Secretaire.

l'ay fait cette disgression, pendant que nos deux Capitaines de l'Oliue & Duplessis, sollicitoient puissamment à Paris, ou apres auoir sejourné quelque temps, on seur expedia deux Commissions égales, pour commander chacun dans son quartier, à la moitié du peuple qu'on seur enuoyroit. Les Seigneurs de la Compagnie seur auancerent trois mille siures, pour estre employées dans l'achapt de quatre pieces de canon de Breteüil; de cent mousquets, de cent picques, & de cent corps de cuirasse; ce qu'ils deuoient également partager à seur arriuée

uée dans l'isle. Mais comme l'entreprise estoit grande, & exigeoit vne dépense, à laquolle nos deux Capitaines n'auroient sans doute pû suruenir; ils traiterent auec quatre ou cinq Marchands de Dieppe, & s'obligerent reciproquement par contract: sçauoir, les Marchands d'vne part, à faire passer à leurs frais 1500. hommes dans la Guadeloupe, & à les assister de viures, iusqu'à ce qu'il y en eut suffisamment dans l'isle pour leur nourriture: & nos Capitaines d'autre-part s'engagerent à leur faire payer vingt liures de petun par teste des habitans passez à leurs frais, (sans prejudicier aux droits de la Compagnie) & de plus, que pendant dix années, personne ne pourroit trassiquer dans cette isle, sinon les Capitaines des nauires enuoyez par les Marchands.

Cela fait, nos Capitaines amasserent en diligence cinq cens hommes, qui presque tous furent obligez à seruir trois ans pour leurs passages; les vns à nos Capitaines; les autres aux Marchands, & à quelques particuliers, aux frais desquels ils auoient passé. Monsieur de l'Oliue & Monsieur Duplessis, s'embarquerent auec quatre cens hommes dans le nauire du Capitaine Fel, & enuiron cent dans la barque de Dauid Michel, sous la conduite d'un nommé la Ramée.

Ils partirent de la rade de Dieppe le vingtiesme May l'an 1635. Nos deux chefs, dont les Commissions estoient égales, auoient dessa eu quelque different touchant la primauté; ce qui sur la racine, &

le commancement funeste de tous les desordres; car si deux Monarques sont incompatibles dans vn Royaume, deux Gouuerneurs ne le sont pas moins dans vne isle; principalement lors qu'ils sont d'vne humeur difference, comme estoient ces deux Messieurs, dont le premier estoit vn soldat tres-courageux, doué de quelque bonté naturelle; mais si facile à persuader, que sans beaucoup de Rhetori. que, on le faisoir condescendre à tout ce qu'on souhaitoit. Le second estoit d'vn esprit plus doux, trescapable, & d'vn bon iugement; il auroit sans doute gardé vne parfaite intelligence auec Monsieur de l'Oliue, si celuy-cy n'auoit esté perpetuellement comme obsedé par vne troupe de plusieurs gens perdus & sans ame, qui luy seruans de conseil peruertissoient tout ce qu'on luy faisoit conceuoir de bon.

La trauersée de toute cette Colonie sut tres-fauorable: Ils arriuerent le vingt-cinquième iour de Iuin à l'isse de la Martinique, qui n'estoit alors habitée que des Sauuages. Le mesme iour nos Religieux y planterent la Croix, au pied de laquelle nos Capitaines appliquerent les sleurs de lys. Les Sauuages y estoient presens, & comme des singes sirent toutes les ceremonies qu'ils virent pratiquer dans cette action, s'agenouillans & baisans la terre comme nos François.

Le vingt-huitième de Iuin 1635, veille de sainct Pierre & sainct Paul, cette nouuelle peuplade arriua à la Guadeloupe: le lendemain nos Peres dresse:

rent vn Autel, erigerent la croix, bastirent vne Chapelle dans laquelle ils celebrerent le saint Sacrissie de la Messe, & le mois de Septembre suiuant, ayant receu le Bref de leur Mission, en dattedu douzième Iuillet 1633. ils en sirent la lecture publiquement auec vne satisfaction incroyable de tous les habitans, lesquels depuis ce temps là, leur ont rendu tous les deuoirs d'oüailles, comme à leurs seuls & legitimes Pasteurs.

Nos deux Chefs n'eurent pas plustost mis pied à terre, qu'ils chercheret vn lieu commode pour habiter: à cét esset, ils parcoururent toute la coste, & apres s'estre beaucoup trauaillez, ils choisirent pat mal-heur l'endroit le plus ingrat de toute l'isse, tant à cause que la terre y estoit rouge (& par consequent plus propre à faire de la brique, qu'à receuoir du plan) qu'à cause des montagnes. En ce mauuais lieu, ils déchargement tout ce qui estoit dans les deux nauires, & partagement tant les hommes, que les viures & munitions de guerre, non sans beaucoup de bruit & querelle entre ces deux Capitaines.

Monsieur de l'Oliue se plaça à la droite, & sit bastir vn petit sort qu'il nomma, le Fort sainct Pierre, parce qu'en ce iour consacré à la memoi re de ce Prince des Apostres, ils auoient pris posse ssion de l'isle & arboré les armes de France. Monsieur. Duplessis tint la gauche, & s'habitua enuiron deux portées de mousquet de son compagnon, leurs habitatios demeurans separées par une petite ri uiere

Cependant nos Capitaines firent vne faute, qui afait perdre la vie a plus de la moitié de leurs hommes, laquelle fut de ne pas aborder l'isle de la Barboude, habitée par les Anglois, côme on leur auoit conseillé, dans laquelle a peu de frais, ils eussent pû auoir tout ce qui leur estoit necessaire; si bien qu'ils se trouverent à la Guadeloupe dans les bois, sans auoir ny manyoc, ny patates, ny pois, ny febues, pour semer; d'ailleurs, n'ayans apporté dans leurs nauires des viures que pour deux mois, ils se virent obligez de retrancher de la liure de paste, qu'ils donnoient tous les jours à chacun de leurs hommes, & d'aller à sainct Christophe le quinziéme de Iuillet, pour en rapporter du bois de manyoc & de parate pour planter, & des viures pour soulager leurs gens, en attendant le secours qu'on auoit promis de leur enuoyer de France.

Il n'est pas possible de décrire tout ce qu'endura ce pauure peuple, que ces Messieurs auoient laissez entre les mains de certains Commandeurs, qui les traitoient plus mal que des esclaues: on ne les poussoit au trauail, quoy qu'assoiblis par la misère & par la faim, qu'à coups de baston & d'hallebarde; si bien que quelques vns d'entr'eux, qui auoient esté captifs en Barbarie, maudissoient l'heure qu'ils enestoient sortis; ils se donnoient au Diable, pour ueu qu'il vou lut les repasser en France, plusieurs moururent auec cét horrible blasphéme dans la bouche; d'autres s'ensuyrent dans vn Canot, mais ils surent repris à sain & Christophe, & custent esté

pendus, si la mauuaise intelligence de nos Capitaines ne leur eut sauué la vie.

Iene sçay de quel aucuglement estoient frappez nos deux Chefs; car quoy qu'ils eussent pris le pretexte d'aller à sainct Christophe, pour y chercher du plan & des viures, ils retournerent à la Guadeloupe le quatorziéme d'Aoust, aussi peu chargez de l'vn & de l'autre, comme ils en estoient partis; si bien qu'il fallut bien-tost reduire la liure de paste (qu'on leur donnoit par chaque iour) à cinq onces; & mesme on ne leur en faisoit la distribution, qu'apres auoir trauaillé iusqu'à midy. Tout ce peuple en estoit reduit au desespoir, & la plus grande occupation de nos Religieux n'estoit pas seulement de consoler ceux qui en estoient capables; mais d'empescher les vns de se precipiter dans la mer, & d'arracher les cordes des mains des autres, aueclesquelles ils se vouloient pendre: Ceux qui furent assez hardis pour desrober quelque morceau de pain, estoient chastiez comme criminels, quelquesvns furent attachez au Carcan, d'autres furent foüettez, & d'autres furent marquez sur l'espaule de la fleur de lys.

Nos François dans l'extremité de leurs maux, auroient sans doute receu beaucoup de soulagement des Sauuages de l'isse, si leur humeur impatiente ne les eut rebuté; car ces barbares ne se doutant point du dessein qu'on auoit de leur faire la guerre, venoient souuent les visiter, & jamais les mains vuides; ayant mesme remarqué que nos gens auoient

E iij

C'est necessité de viures, leurs Pirogues estoient toussours ce de ba- remplies de Tortuës, de Lezards, de cochons, de quel poissons, de cassane, de patates, & de toute sorte de lerons en fruicts du pays. Mais nos gens ennemis de leur quentes visites, disans qu'ils ne venoient à autre dessein que pour reconnoistre leur foible, & enti-

rer auantage.

Dans cette pensée on en mal-traicta quelques-vns, & mesme on fut sur le point d'en défaire deux ou trois Pirogues qui se presentoient. Les Sauuages, à qui peu de chose donne l'épouuante, s'enfuyrent & ne retournerent plus: on commença bien-tost à ressentir leur absence par la priuation des commoditez qu'ils auoient coustume d'apporter aux habitans. Pour lors on les combloit d'iniures & de maledictions; on crioit qu'ils vouloient faire perir de faim vne partie des François, pour auoir meilleur marché du reste: En vn mot, on concluoit qu'il falloit aller tuër tous les Sauuages, prendre leurs femmes & leurs enfans, & se saisir de leurs biens. Le Reuerend Pere Raymond sit tous ses efforts pour destourner cét orage de dessus la teste de ces innocens mal-heureux. A ses remonstrances Monsieur de l'Oliue quitta ce detesta. ble dessein, & luy promit solemnellement qu'il ne feroit aucun tort aux Sauuages, si auparauant il n'en estoit attaqué: mais en perdant de veuë ce bon Religieux, la premiere conference qu'il auoit auec certains boutefeux, qui luy seruoient de conDANS L'ISLE DE LA GVADELOVPE. 39 seil, luy faisoit oublier ses promesses & changer de resolution.

Le seiziéme Septembre, lors que tous nos habitans estoient reduits à la derniere extremité, on apperceut le nauire du Capitaine l'Abbé, fretté par les marchands de Dieppe: à son arriuée tous ces tristes affamez creurent qu'il estoit chargé de viures pour les secourir; dans cette croyance ils firent quelque demonstration d'allegresse: mais elle sut bien courte, car ce nauire ayant amené prés de cent hommes, il n'auoit apporté de quoy les nourrir que pour trois mois; si bien que ce secours si ardamment attendu, ne seruit qu'à les rendre plus miserables.

Tout ce peuple affligéestoit dans une consternation si estrange, qu'il ne sçauoit à quoy se resoudre. Monsieur de l'Oliue commença tout de bon à traiter auec son conseil, de faire la guerre aux Sauuages; mais trouuant Monsieur Duplessis fort peu slexible à ses volontez, il s'embarqua dans le nauire du Capitaine l'Abbé pour aller à sainct Christophe y sonder Monsieur Desnambuc, qui en estoit Gouuerneur, & tascher de luy saire agreer qu'on declarast la guerre aux Sauuages. Ce braue Gentil-homme n'y voulut iamais consentir; au contraire, il tascha de le destourner de cette mal-heureuse entreprise, & luy sit promettre de s'en desister.

Durant son absence, Monsieur Duplessis voyant la misere de son peuple, & les affaires dans vn train de tres-mal reüssir, en conceut vn tel regret, qu'il en mourut le quatrième de Decembre 1635. Les

Sauuages qui estoient à l'isse de la Dominique, sur rent auertis de son trépas le mesme iour, & à la mesme heure par vn Boyé: Ils le pleurerent & en sirent autant de deuil, que s'il eut esté vn des plus considerables d'entreux.

Monsieur de l'Oliue auerty de la mort de son compagnon, retourna promptement à la Guade-loupe, s'empara de tout le peuple, & creut, se voyant seul maistre absolu, que tout le monde feroit joug à ses volontez. En esset, il sit conclure la guerre aux Sauuages le vingtième Ianuier mil six cens trente-six. Pour preuue de cela, ayant apperceu le mesme lour à vne lieuë du fort, vn Canot de Sauuage, il commanda des hommes pour les aller massacrer; mais à leur arriuée ils trouuerent qu'ils s'estoient retirez.

Pendant cette conjoncture de temps, arriua que quelques Sauuages prirent vn lict de coton dans le cul-de sac à des Vareurs, au lieu-duquel ils mirent vn porc & des fruicts; c'estoit plus que le lict ne valloit; & mesme ceux qui y estoient interessez m'ont asseuré, qu'on le leur faisoit à croire. Or quand cela auroit esté, c'estoit vne simplicité de Sauuage qu'il falloit dissimuler; neantmoins on prit pretexte là-dessus pour conclure la guerre.

Vn iour que nostre Reuerend Pere Raymond estoit occupé auprés des malades, qui estoient en grand nombre; Monsseur de l'Oliue s'embarqua auec tous les Autheurs de cette conspiration, & s'en allerent, sous-pretexte de chercher vne place

plus

plus saine, vers les habitations des Sauuages, qui estoient, où est à present situé le fort Royal: les Sauuages s'estoient prudamment disposez à la suitte, & auoient mis le seu à leurs Cases, amassé & emporté tous leurs viures; en sorte qu'il ne restoit plus qu'vn bon vieillard, nommé le Capitaine Yance, aagé de plus de six vingt ans, auec trois de ses sils, & deux autres ieunes Sauuages: il estoit sur le point de s'embarquer, & comme il vit les Erançois venir à luy, il leur cria plusieurs soit, France non point sasche, ne se pouuant mieux expliquer. On luy protesta qu'il ne luy seroit fait aucun torts qu'il n'aquoit qu'à venir en asseurance auec ses enfans see qu'il sit aussi-tost.

Quand on se fut saisi de sa personne & de ses fils, Monsieur de l'Olive changea de face & de discours, l'appella traistre, & luy dit; qu'il estoit bien instruit de la conjuration qu'il auoit faite auec ses compatriotes, pour venir tuër les François: mais voyant que ce vieil Sauuage le mioit opiniastrement, il tira vne monstre de sa poche, & luy dit; Tiens, voila le Maboya de France (c'est à dire le Diable) qui me l'a asseuré: Ce barbare tout surpris de voir les mouuemens & les ressorts de cette monstre, creut que Mansieur de l'Oline luy disoit vray: il commança aussi-tost à iniurier ce diable supposé, luy disant qu'il estoit vn meschant, & vn imposteur, & que ny luy, ny les autres Sauuages n'auoient iamais pensé à faire aucun desplaisir aux François. The formation of the artifician and appropriately

Monsieur de l'Olive luy commanda d'envoyer vn de ses enfans pour arrester les femmes, qui n'étoient qu'à cent pas de là; ce bon vieillard donna cét ordre; mais celuy qui fut enuoyé, au lieu de retourner, donna l'épouuante aux semmes, & leur sit auancer cheminvers la Case du Borgne, qui est le fort de sainte Marie: De quoy Monsieur de l'Oliue fut tellement irrité, qu'il sit lier le vieillard, & le sit mettre dans sa chaloupe auec vn de ses fils, lequel on poignarda aussi tost en sa presence. Cela fait, ils vinrent au pere, qui estoit demeuré tout saisi d'une si horrible cruauté; & apres luy auoir doncinq ou six coups de cousteau, & cinq coups d'espée au trauers du corps, ils le jetterent toutslié dans la met, la teste en bas; mais comme ce bon homme estoit d'une auture fort robuste pour son âge, il faisoit encor quel ques foibles efforts pour se fauuer, sedeslia vne main, & nageoir vers la chaloupe, implorant la misericorde de ces inhumains, auec des cris capables d'amodif des cœurs de tygres eux au lieu de le secourir; par vne conauté inouve; & par vne rage épouuentable, l'assommerent à coups. d'auirons.moi : moi : De de de la dictre inpéeld

Ils lierent les deux autres, de leur firent commandement de les conduire oudestoient les femmes: Vn d'iceux jugeant bien qu'il ne seroit pas plus fauorablement traicté que les autres, prit l'occasson d'une falaise, d'une hauteur prodigieuse, de laquelle il se precipita en bas dans des hassers & das ronces, sans se rompre aucun membre: Quoy qu'il

se fut deschiré tout le corps, il ne laissa pas de se rendre le mesme iour à vinq lieues de là, où estoient les autres Sauuages auec les semmes, pour les auertir de tout ce qui s'estoit passé. Remarquez icy vn trait signalé de debonnaireté en ce Sauuage, qui contrecarre la cruauté & barbarie des nostres. C'est qu'ayant rencontré au milieu de tous ces Sauuages vn garçon François, sans his resmoigner aucun ressentiment, se contenta de luyr dire dans son baragoin, à sacques, Francemouche sasche, ly matte Karaïbes; c'est à dire, sacques les François sont extremément saschez, ils ont tué les Sauuages.

Cependant, nos Mesheurs dans l'esperance qu'ils auoient de rencontrer les sauuagesses, marchoient à pas aislez vers le lieu où ils les croyoient trouuer: Mais Dieu, qui auoit vn soin tout particulier de ces innocentes, en disposa autrement; car estans pris de la nuict, & abatus du trauail du chemin qu'ils auoient sait, ils surent contrains de se coucher sur le bord d'vne riuiere, faisans reposer au milieu d'eux, le sauuage qui leur servoit de guide: Ils s'y endormirent si prosondement, que ce mal-heureux eut le temps de se dessier, & se sauuer à la saueur des bois & de la nuict: à leur réueil ils se trouuerent sr ustrez de leur attente, & surent obligez de s'en reto urner sans conducteur, au trauers des bois, apres auo ir vissité toutes les habitations des sauuages.

Les Sauuages qui furent auertis par le premier qui s'en estoit suy, s'auiserent d'vne ruse qui cousta bien cher aux habitans; car voyans qu'ils auoient

### ESTABLISSEMENT,

beaucoup de manyoc meur dans leurs jardins dus petit Carber, ils le couperent au raz de terre; de sorte que nos François enrageoient de faim, sur les viures qu'ils fouloient aux pieds sans les connoistre.

Nos gens estans retournez, s'emparerent des habitations des Sauuages; deschargerent tout ce qu'ils auoient & y laisserent quelques hommes pour les garder, en attendant qu'on y ameneroit tous les autres. Ils teujennent au fort sainct Pierre, les mains routes rouges du sang de ces innocens, & leurs ames noircies de ce massacre. Le bruit de cette guerre & de ce qui s'y estoit passé, vint aux aureilles du Reuerend Pere Raymond; ce bon Pere fut aussi tost trouuer le Gouuerneur, & luy remontra auec vn grandzele, qu'il ne luy estoit pas permis de faire la guerre sans sujet, à vne nation libre, non plus que de luy rauir iniustement ses biens; que l'intention du Roy & des Seigneurs de la Compagnie estoit, qu'on ne sit aucun tortaux Sauuages; au contraire qu'on maintint la paix aueceux, & qu'on trauailla à leur conuersion. Aussi tost cette cabale qui auoit porté Monsseur de l'Olive à vne action si iniuste, de laquelle il a eu tout le temps de se repentir, conspira contre ce vertueux Religieux, & persuada à ce Gouverneur, qu'il estoit Espagnol dans l'ame, qu'il s'en falloit défaire en le releguant dans quelque isse au milieu de la mer: ce qu'ils eufsent executé, sans la crainte qu'ils eurent que le peuple ne les enempeschass : mandan man de de de

Peres pendant ces desordres: mais Dieu, qui ne laisse seien d'impuny, commença bien-tostà leur faire ressentir le chastiment deu à de semblables crimes; car les Sauuages se resolurent à faire vne guerre ouuerte à nos habitans, & à vanger par le venin de leurs séches les outrages qu'ils auoient receu d'eux. Pour cétesset, ils quiterent l'ille de la Guadeloupe; & se retirerent dans celle de la Dominique, qui n'en est éloignée que de sept lieues; ils y laisserent neantmoins les plus industrieux d'entr'eux, pour épier les déportemens des François; & reconnoistre seur soible.

Ils firent plusieurs incursions sureux, dans lesquelles ils tuërent soixante ou 80 hommes à diuerses fois, & prirent quelques prisonniers ils sçauoient si bien se seruir de l'orcasion, qu'ils les attaquoient souuent au dépourueux à leur auantage." Ils y manquerent vne foisbien lourdement; car vn mois àpres la guerre declarée, ayans découvert que Monsieur de l'Oline faisoit trauailler quelques hommes dans vn desert assez éloigné de son Fort; ils armerent promptement cent cinquante ou deux cens hommes au plus, les embarquerent dans trois Pirogues, & vinrent auec dessein de les surprendre: Nos François les ayans apperceus de loin, eurent le temps de se disposer à les receuoir, & à leur dresser des embusches: Monsseur de l'Olive leur sur au deuant, accompagné seulement de dix ou douze de ses meilleurs hommes, mais bien armez. Les

Sauuages mirent pied à terre, & ne se désians nullement de l'embuscade, ils eurent aussi tost les François à leur rencontre, sur lesquels ils firent pleuvoir yne gresse de slesches l'espace d'vn demy quartd'heure, sans en blesser vn seul: mais apres auoir esté contrains de lascher pied, ils coururent vers leurs Pirogues pour se rembarquer; & quoy qu'ils fussent fort pressez, ils se separerent en deux bandes sodont l'yne ramassoit les morts & les blessez, pendant que l'autre soustenoit le choc, & se battoit auec beaucoup de generosité: la violence des nostres ne les pust empescher, qu'ils ne remportassent tous leurs morts, & ne reconduisssent leurs blessez, exceptévn qu'ils laisserent sans ame sur la place du combat. On tient qu'ils y perdirent vingtquatre ou 25: hommes, outre vn grand nombre de blessez. Ils y laisserent aussi deux de leurs Pirogues pleines de leurs lists, & autre petit butin de sauuage.

Sur la fin d'Octobre de l'année suivante mil six cens trente-six, les Sauuages ayans remarqué que vingt-cinq ou trente François faisoient vne habitation à la Capsterre, firent vn gros de sept cens ou huict cens hommes, tirez de toutes les isles qu'ils habitoient, & vinrent à la Guadeloupe, esperans de les surprendre au trauail & sans deffense: mais il se rencontra heureusement que c'estoit vn iour de Feste, qui n'estoit pas marqué dans le Kalendrier des Sauuages: Nos François estoient disperez çà & là; les vns à la promenade, les autres à la pesche; si bien qu'ils apperceurent de loin les sauuages;

alors vn chacun se prit à courir vers vn petit Fort de pallissades qu'ils auoient fait : mais les Karaïbes courans plus viste qu'eux, en blesserent six ou sept à coups de siesches, & en tuérent quatre; tout le reste se dessentit fort courageusement, mirent à mort plusieurs sauuages, entre lesquels il y en eut vn, que l'on a creu estre vn François renegat: Ce mal-heureux apres auois pillé les ornemens de nôtre Eglise, soulé aux pieds vn Reliquaire, & mis en pieces vn Crucisix; prit vn tison pour brusser la Chapelle; mais la Iustice de Dieu le talonnant de prés; il sot tué le tison à la main : Les sauuages voyans la genereuse resolution des nostres, se retirerent auec perte de quinze ou vingt hommes, & grand nombre de blessex.

Certe guerre par la permission de Dieu, auoit jetté dans le cœur de nosshabitans vnetelle terreur panyque, que toute chose leur faisoit peur, comme
autrefois à l'infortuné Cain. Les feuilles rouges du
bois, leur sembloient oftre des sauuages, & leur faisoient donner s'allarme à toute l'ille, vn arbre
flottant sur la mer, estoit pris par eux pour vne Pirogue chargée de leurs ennemis; de sorte qu'ils n'auoient aucun repos, & ne sçauoient en quel lieu ils
estoient en asseurance: La famine y estoit si grande, qu'on en a veu quelques-vns manger les excremens de leurs camarades; les autres broutoient
l'herbe comme les bestes : Ils s'écartoient quelquefois dans les bois pour trouuer à manger, où bien
souuent ils rendoient l'ame, faute de nourriture: on

en à trouvé plusieurs mangez des chiens, qui estoient autant ou plus affamez que leurs maistres: les maladies en faisoient mourir beaucoup faute de secours & de viures: Nos Peres en enterroient assez souvent trois ou quatre dans vne mesme fosse.

Il est aise à juger que Dieu renoir manifestement la main à cette horrible punition, veu l'abon. dance dans laquelle estoit l'isse pour lors, comme nous verrons dans la troisième & quatriéme partie de cette histoire. Ce qui me confirme dans ce sentiment, est l'erreur que firent les Pilotes qui conduisoient le nauire du Capitaine Barbeau, chargé de viures & de prouisions pour la Guadeloupe; lesquels estans arriuez à la hauteur de quinze degrez, & n'ayas plus qu'à suiure la route de l'Est à l'Ouëst, c'est à dire, de l'Orient à l'Occident, ils se fournoyerent en sorte qu'ils allerent aborder la terre de la Floride, distante pour le moins de cinq cens lieues de la Guadeloupe. Erreur tel que depuis qu'on nauige surmer, on en a fort peu veu de semblables. Peu de temps apres le Gouverneur fut travaillé de si estranges conuulsions, qu'à tous momens, on le tenoit pour mort: En sin, il perd la veuë & vn peu apres le gouvernement de l'ille de la Guadeloupe, de laquelle il fut contraint de se retirer: Mais cette bonté de Dieu, qui messe toussours sa misericorde auec sa Iustice, luy fermant les yeux du corps, luy sit ouurir ceux de l'ame; en sorte que reconnoissant ses fautes, il en sit penitence, vescu depuis sort Chrestiennement, & sit vne sin assez heureuse.

Quant

Quant aux autres, si ie ne craignois de me rendre importun, ie ferois voir par leur sin desastreuse, qu'il ne fait pas bon se jouer à Dieu, puis qu'il n'en a pas laissé vn seul impuny, & qui n'ait seruy d'vn

épouuantable exemple à la posterité.

Tant de maux estoient plus que suffisans, pour faire releuer les cœurs & les yeux de nos François vers celuy, qui ne chastie que pour faire implorer sa clemence. En estet, le peu de gens de bien qui restoient dans la Guadeloupe vnis au Reuerend Pere Raymond, auquel les miseres de ce peuple estoient aussi sensibles que les siennes propres; fai soient d'instantes prieres à Dieu, pour estre secourus dans cette necessité extréme, & à ce qu'il plust à cette inessable bonté de retirer tant soit peu sa main vangeresse de dessus eux, & leur faire respirer vn siecle plus doux.

Leurs prieres furent exaucées dans vn temps ou selon les apparences humaines, ils ne pouuoient estre secourus; car l'isse de la Guadeloupe estoit tellement décriée en Europe, que pas vn nauire ny vouloit aller, ny mesme moüiller l'ancre estant aux isses; les Marchands de Dieppe, qui s'estoient ruynez à faire des embarquemens pour la peupler, voyans que leur bien profitoit si mal, perdirent courage, l'abandonnerent tout à fait, & quelques-vns en surent si faschez, qu'ils en moururent de déplaisir: D'ailleurs, les Seigneurs de la Compagnie soulageoient si peu les habitans, qu'ils surent contrains, après auoir tenu conseil en l'absence de Montrains, après auoir tenu conseil en l'absence de Montrains, après auoir tenu conseil en l'absence de Montrains.

sieur de l'Oliue, d'implorer le secours de Monsieur le General de Poincy.

Ce genereux Lieutenant du Roy affligé de leur disgrace, leur enuoya deux cens cinquante hommes, sous la conduite de Monsseur de la Vernade, & de Monsseur de Saboüilly, Gentil-homme fort consideré, pour auoir rendu de tres-grands seruices au Roy, dans ses armées en France & en Allemagne.

Le secours spirituel arriua le lendemain, composé de six Religieux: à sçauoir, du Reuerend Pere Nicolas de la Mare, tres-sameux Docteur de Sorbonne, personnage autant recommandable pour la sainteté de sa vie, que pour sa grande doctrine; du Reuerend Pere Jean de sainct Paul, de trois Fre-

res Conuers, & de Moy.

A nostre arriuée nous trouuasmes, que le Reuerend Pere Raymond supportoit depuis trois ans tout le faix de cette Mission, trauaillant infatigablement luy seul au soulagement spirituel de nos François, dans lequel trois ou quatre autres auroient trouué assez d'employ pour s'occuper. Il estoit temps de l'assister; caril estoit reduit dans vne si grande misere, qu'il n'estoit plus couvert que d'vn méchant habit de toile; outre ses trauaux (qui ne sont conceuables qu'à ceux qui en ont esté les spectateurs) il estoit dans vne necessit assisted de toutes choses, & soussiroit des peines si assistentes, que ie me suis mille sois estonné, de ce qu'vn homme mortel ait tant enduré sans mourir. Il nous

receut comme des Anges décendus du Ciel; Et apres nous auoir mené dans la Chapelle de nostre-Dame du saint Rosaire, & là chanté le Te Deum, en action de grace, il enuoya chercher du pain pour nous donner à manger, ny en ayant pas vn seul morceau dans sa case: nous fusmes tous plus consolez de cette grande pauureté, que si nous eussions rencontré toutes les mines d'or des Indes, chacun de nous reputant à vn bon-heur extréme d'estre fait digne de patir pour la gloire de Iesus-Christ. Le Reuerend Pere de la Mare, apres s'estre deuëment informé de la disposition des habitans, nous distribua à chacun vn quartier de cette vigne de mostre Seigneur pour y trauailler, & y faire tout ce que nous croirions necessaire, à ce qu'elle porta des fruits dignes de la vie eternelle.

Nous mismes tous la main à l'œuure, auec vne grande ferueur, & commençasmes chacun dans son canton à prescher, catechiser, administrer les Sacremens, & à solliciter les malades qui estoient en tres-

grand nombre par toute l'isle.

Plus des trois quarts de ce secours nouvellement arrivé, moururent; quelques-vns en attribuent la cause aux Chefs, qui les retenoient par sorce pour travailler dans leurs habitations, quoy qu'ils n'y sussent nullement obligez: les autres au mauvais air de l'isle, qui pour lors n'estoit pas encore découverte des bois: en sin, les autres à la disette des viures. Pour moy ie crois qu'il y avoit vn peu de l'vn & de l'autre; sur tout, que la tristesse qu'ils avoient

de se voir détenus, & empeschez de faire leur prosit, comme ils esperoient, en a plus fait mourir que le reste. Cependant, c'estoit la chose la plus pitoyable du monde à voir. Il y auoit presque deux cens hommes malades au logis de Monsieur de la Vernade, tous couchez sur la terre, ou au plus, sur des roseaux, dont la pluspart estoient reduits aux abois, veautrez dans leurs ordures, & sans aucun secours de personne: le n'auois pas plustost fait à l'vn; qu'il falloit courir à l'autre; quelquefois pendant que i'en enseuelissois vn dans des feüilles (il ne falloit pas parler de toile en ce temps là ) ie n'entendois que des voix mourantes, qui disoient; Mon pere, attendez vn moment, il ne vous coustera pas plus de peine pour deux ou pour trois, que pour vn seul; & le plus souuent il arriuoit ainsi, car s'en enterrois assez communément deux ou trois dans vne mesme fosse; de sorte, que nonobstant la diligence & les soins de nos Chefs, nos François estoient sans doute à la veille de retomber dans le precipice de leur premiere infortune: car quoy que Monsieur de Saboüilly ne se donnast aucun repos, & qu'il fut perpetuellement en course à faire le tour de l'isse dans vne chaloupe, dans laquelle il auoit tousiours dix ou douze hommes armez auec soy:neantmoins les Sauuages enflez & encouragez, tant par les auantages iournaliers qu'ils auoient sur nous, que par les victoires remportées depuis peu sur les Anglois, faisoient plus opiniastrement la guerre qu'auparauant,

Monsieur de Saboüilly les eut deux ou trois fois en sarencontre. A la premiere, apres auoir longtemps soustenule choc de sept à huist cens Sauuages, il fut contraint de se batre en retraite, & d'abandonner son canot, que ces Barbares mirent aussi-tost en pieces. A laseconde rencontre, il fut plus mal traité qu'à la precedente; à cette fois Monsieur de Saboüilly auoit donné le mot à Monsieur de la Vernade, à ce qu'il le vint trouuer auec toutes ses forces; celuy-cy se mit en chemin auec plus de quarante hommes armez: mais les pluyes furent si abondantes, qu'il fut contraint de relascher. Il y auoit dessa quelque refroidissement entre ces deux Messieurs, ce qui donna occasion à quelques-vns de croire, que c'estoit vne piece faite à la main, & que Monsieur de la Vernade ne prit l'occasion de cette pluye pour se retirer, que pour laisser son compagnon dans le peril de la mort, qu'vn autre moins genereux, & moins adroit que luy n'eut ia-mais euité; car apres s'estre long-temps batu en mais euité; car apres s'estre long-temps batu en pleine mer, auoir tué quinze ou seize Sauuages, & blessé plusieurs des autres; ces Barbares affoiblis par la mort de leurs compagnons, ne se rebuterent nul. lement; au contraire le serrerent de si prés, que luy ayant blessé cinq hommes, desquels trois moururent vn peu apres, ils donnerent vn coup de fléche dans le bras droit de son pilote; ce qui le contraignit de quiter la mer, & de se retirer dans vn petit isset, où ils le tinrent assiegé l'espace de trente-six

heures, & luy décocherent vne si grande quantité

de fléches, qu'il en auoit de quoy charger sa chalouloupe, s'il les eut voulu ramasser. En sin, voyans qu'il estoit resolu de leur vendre sa vie bien chere, ils perdirent cœur, & leuerent le siege, luy disans vne infinité d'iniures.

D'ailleurs, toute l'isse estoit dans vn murmure general, & à la veille de faire vne ligue, ou plustost vne guerre ciuile, plus dangereuse que celle des Sauuages; & ce à cause que les Chess opprimoient les anciens habitans, iusqu'à prendre à viue force leurs viures, sans mesme épargner les Ecclesiastiques. Alors, les anciens habitans commencerent à maudire le secours; chacun retiroit son épingle du jeu, disant qu'il n'auoit nullement approuué le conseil de demander du secours, quoy qu'en verité ils l'eussent tous tres ardamment desiré.

En ce temps, Monsieur Aubert Capitaine de l'Isle de sainct Christophe, estant à Paris pour quelques affaires de Monsieur le General de Poincy, sut pour ueu du gouvernement de la Guadeloupe, par les Seigneurs de la Compagnie: Ce Capitaine à son arrivée rendit designalez services à ces Seigneurs & aux habitans de la Guadeloupe, desquels il a esté autant mal recompensé, qu'il en devoitestre regardé de bon œil: car passant par l'isle de la Dominique, il se comporta auec tant de prudence & d'adresse, qu'il sit venir les Sauvages à son bord, ausquels ayant fait entendre qu'il venoit pour gouverner la Guadeloupe, qu'il vouloit estre leur Compere, & leur bon amy, mesme qu'il vouloit les dessen-

### DANS L'ISLE DE LA GVADELOVPE. 35

dre contre ceux qui leurs faisoient la guerre; à force de caresses & de presens, il leur sit promettre de retourner à la Guadeloupe, & sit vne forme de paix telle quelle, & aurant solide qu'elle se pouuoit fai-

re auec les Sauuages.

A sonarriuée, qui fut à la fin de Septembre mil six cens quarante, il publia cette paix, laquelle nous receusmes auec la pluspart des habitans, comme la plus agreable nouuelle qu'on nous pouuoit annoncer: mais ceux qui auoient esté du conseil de la guerre, & plusieurs autres de cette mesme farine, ne la peurent aucunement gouster, disans qu'il estoit impossible de faire vne bonne reconciliationauec les Sauuages, & que pour leur regard, ils ne · les admettroient iamais dedans l'isle qu'à coups de mousquets: mais helas, qu'est-ce de douter & se mésier de la bonté & misericorde de Dieu! car il leur arriua, au moins à plusseurs, tout de mesme qu'à ce mal heureux Prince, qui doutant du renuitaillement de la ville de Samarie, fut écrase sous les chariots qui portoient le mesme secours: car Monsieur Aubert ayant fait monter vne barque qu'il auoit apportée de France, s'estant mis de dans luy vingtième pour aller à sainct Christophe, & s'estant arresté quelques iours à pescher des tortués; & des lamentins pour y porter; la barque fut surprise d'vn puissant coup de vent, son brat sous ses voiles le troisième Fevrier milsix cens quarante & vn, & entraisnatoute cette detestable cabale au fond de la mer, & peut-estre au fond des enfers. Monsieur Aubert

se sauva auec dix des plus gens de bien, sur des planches & des auirons; Et ce que ie trouve d'estonnant & digne de remarque en cecy, c'est que ceux qui surent guarantis de ce nausrage ne sçauoient aucunement nager, & presque tous ceux qui se

noyerent, nageoient comme des poissons.

Cependant, Monsieur Aubert sit grande diligence, pour empescher qu'en quelque lieu que les Sauuages abordassent dans l'isle, on ne parut point sur
le riuage auec des armes, & qu'encor bien qu'on se
tint tousiours sur ses gardes, on ne leur donnast aucune matiere de soupçon. Ils ne manquerent pas
à la promesse qu'ils auoient faite, s'en vindrent
aborder à la grande Ance, & s'enquirent du logis
de Monsieur Aubert, où ils furent aussi-tost conduits. Quand ils furent deuant la maison, on ne vit
iamais des gens plus circonspects, & plus désiants;
en esset, c'estoit vn peu trop hazarder le pacquet:
car si Monsieur Aubert eut esté tel que son predecesseur, sans doute qu'on leur auroit fait vn fort mauuais party.

Apres auoir fort long-temps contemplé toutes les auenuës, épié tous les gestes & mouuemens de nos François, & s'estre enquis plusieurs sois si on n'estoit plus fasché contr'eux; ils députerent deux des leurs les plus dispos, auec de tres beaux Ananas dans leurs mains. Cependant la Pirogue demeuroit toussours à flot, & en estat de se sauuer, en cas

qu'on fit du tort aux deputez.

Monsieur Aubert de son costé donna ordre de faire

### DANS L'ISLE DE LA GVADELOVPE. 57

faire promptement cacher toutes les armes; luymesme leur fut au deuant sans son épée, les caressa. & les conduisir dans sa case, où ils furent dans de perpetuelles inquietudes, iusqu'à ce qu'ils eussent beu vn coupou deux d'eau de vie : ce qui les ayant vn peu remis de leurs apprehensions, ils furent aussitost inuiter leurs compagnons à décendre, pour participer au bon traitement qu'on leur faisoit : ils le firent, en sorte neantmoins qu'il en demeuroit toussours plus de la moitié dans la Pirogue, en estat de pouvoir faire retraite, en cas de desordre. En fin, après beaucoup d'entretien tel qu'on le peut auoir auec des gens qui parlent plus par signes que par paroles, & qui n'ont pas beaucoup plus de raison que des brutes; promesses furent reciproquement faites de part & d'autre, de ne se faire iamais aucun tort, & de se traiter doresnauant comme amis; apres quoy ils s'en retournerent les mains pleines de presens, le ventre remply d'eau de vie, & l'esprit tres-satisfait.

Ce bon acueil fait aux premiers, fut plus que suffisant pour attirer les autres; (les Sauuages ayans cela qu'ils ferot cent lieuës, & s'exposeront à tous les hazards, pour se trouver à la desbauche de quelque bouteille de vin) outre que les necessitez qu'ils auoient des denrées des Europeans, comme haches, cousteaux, serpes, & autres choses sembla-

bles, les pressoient de fort prés.

Ils recommancerent donc leurs anciennes visites, non sans grand profit des habitans: car outre qu'ils nourrissoient presque toute l'isse de tortues, de cochons, de lezards, de poissons boucanez, & des fruits du pays; ils apportoient quantité de beaux carets, des licts de coton, & tout plain de petit butin qu'ils auoient rapporté de la dessaite des Anglois, les quel-

les choses ils donnoient pour des bagatelles.

le me rencontray à la descente de la seconde Pirogue, qui vint dans l'isse pour affermir la paix. Le premier des Sauuages qui mit pied à terre, vint droit à moy, comme s'il m'eut connu de longue main, & me prenant par le poing, il sit vn signe de Croix sur mamanche, & labaisa plusieurs fois: il me demanda en langue Espagnole vn Chapelet, & l'ayant interrogé de ce qu'il en vouloit faire, il sit réponse que c'estoit pour prier Dieu; quoy qu'en esset, il n'eut autre dessein que de le pendre à son col, comme les autres, & en faire parade; car i'ay sceu depuis que ce mal heureux auoit esté dix ans esclaue en Espagne, qu'il auoit esté instruit & baptisé; & qu'ayant trouué moyen de se sauuer, en les quitant il auoit renoncé au Christianisme. Il ne faut esperer autres choses des Sauuages, qui sont tant soit peu sur l'âge, & qui se sont dessa froté au pillier de la feneantise, & trop grande liberté.

Le bruit de cette paix s'estendit par toutes les isses circonuoisnes, voir mesme insqu'en France; de sorte que plusieurs personnes tant des isses vois sines que de la France, venoient prendre des places dans la Guadeloupe. L'isse se peuploit, se découtroit, s'embellissoit&deuenoit meilleure de jour en

### DANS L'ISLE DE LA GVADELOVPE. 59

iour. Les habitans commencerent deslors à trauailler en toute seureté, & à faire grande quantité de petun, qui passe sans contredit pour tres-excellent. Les nauires qui ne sont attirez que par la marchandise, & par le bon gouvernement, commencerent à la frequenter, & mesme la pluspart des Capitaines de nauire reconnoissans la bonté, & la beauté de l'isle, y prenoient des places & des habitations, où ils amenoient quantité de monde. En sin, la Guadeloupe estoit dans vn tres-bon chemin, & si cela eut continué long-temps, elle seroit la plus peuplée de toutes les isles, comme estant la plus belle, la plus grande, & la meilleure.

Le peuple s'augmentant, nos trauaux redoubloient, & c'est merueille que nous n'y ayons tous succombé; caroutre les peines que nous prenions auprés du peuple, nous estions contrains de bastir nos cases, & d'aller nous-mesmes querir le bois de nos petits bastimens sur nos épaules, à plus d'vne grande demy-lieuë dans la montagne. Nous coupions aussi sans l'assistance de personne, le bois de nos habitations, qui n'est pas vn petit trauail. En outre, il nous falloit cultiuer la terre, & planter nos viures, si nous en voulions auoir. Ie me suis mille fois estonné que depuis dix-neuf ans, de onze Religieux qui y ont fait tant soit peu de residence, il n'en soit mort que sept, veu les fatigues qu'il nous a fallu essuyer. Quant à nostre façon de viure, outre l'abstinence de viande que nous y auons tousours gardé, aussi bien que nos jeusnes de sept mois

l'année: C'est assez de dire que la pluspart du temps, nous estions reduits à ne manger que des patates, lesquelles manquoient bien souvent, & du pourpier sauvage cuit au sel & à l'eau. Le reste de l'année nous ne faissons guere meilleure chere, nous auons mené cette vie austere, iusqu'à l'année 1647. que le Reuerendissime Pere Turco, General de nostre Ordre, modera beaucoup de nos rigueurs. Nostre pain est de la cassaue, fait de racine en la façon que nous dirons cy-apres. Nostre boisson ordinaire est de l'eau, ou au plus du oüycou, qui est comme de la bierre. Nous couchons sur des clayes faites de cordes de mahot. Voila ce qui regarde nôtre sorme de vie.

L'an milsix cens quarante & vn, le cinquiéme d'Octobre, deux bons Religieux enuoyez de Paris pour nous secourir, arriverent heureusement en cette isle. A sçauoir, le Reuerend Pere Vincent Michel, & le Reuerend Pere Dominique de sainct Gilles. Le premier estoit consideré parmy nous comme vn vray Saint, mais nous n'eusmes pas le bon-heur de le posseder long-temps: car à peine fut il acriué, qu'il fut atteint d'vne courte haleine & mal d'estomach du pays, qui luy sit faire le voyage des Indes en Paradis. Ce bon pere nous ayant predit le iour, & l'heure déterminée de son trépas; les yeux fichez au Ciel, le visage riant, & le Crucifix collé sur sa bouche, rendit sa tres pure & tres sainte ame à son Createur, le dix-huitiesme Nouembre en suivant. Le second, voyant son cher compa-

### DANS L'ISLE DE LA GVADELOVPE. 61

gnon decedé, s'employa de toutes ses forces à nous soulager; & quoy qu'il sut le plus soible de toute la troupe, il faisoit autant que pas vn de nous, en ce qui regarde le salut des ames, & ce auec tant de constance, qu'apres auoir trauaillé presque cinq ans sans relasche, il mourut dans le champ comme vn braue soldat de Iesus-Christ. Sa vie exemplaire, & le zele qu'il auoit pour conuertir les ames, l'ont fait regreter de tous les habitans apres sa mort.

Iusqu'alors, quoy que nous estimassions nos tra-

Iusqu'alors, quoy que nous estimassions nos trauaux, & mesme nos vies pour bien employées au seruice de tant de pauures Chrestiens, & pour maintenir dans cette isle la soy Orthodoxe, laquelle se seroit tout à fait abolie sans nos veilles & nos diligences: Cependant vn seul regret nous restoit, de ce que nous ne pouuions mettre en execution nôtre premier dessein, à sçauoir de prescher l'Euangile aux Sauuages. Nous ne demandions rien auec plus d'instance à Dieu, aussi ne souhairions-nous autre chose auec plus d'ardeur, puisque c'estoit ou visoit directement nostre Mission.

Le Reuerend Pere de la Mare, voyant la paix s'affermir de iour en iour, la grande familiarité des Sauuages auec les François, & que mesme ils faisoient instance pour emmener vn de nos Religieux auec eux, creut qu'il n'auroit iansais vne plus fauorable occasion, & partant qu'il ne la deuoit laisser échaper; il sit donc dessein d'y aller luy-mesme, en communiqua auec Monsseur le Gouverneur, lequel pour luy complaire témoigna de l'approuver, auec

promesse de le fauoriser dans son entreprise, quoy qu'il n'eut rien moins dans l'esprit; car le Reuerend Pere de la Mare, apres auoir fait promottre au Capitaine d'vne Pirogue de Sauuages, de le porter à la Dominique; il meprit vne nuict pour son compagnon, auec vn de nos Freres Conuers, & nous ayant fait embarquer dans vn petit Canot, il se sit conduire chez Monsieur le Gouuerneur pour le semondre desapromesse. Son arriuée éclata, estant vne chose extremément rare de le voir en campagne, & mesme le Gouverneur prit de là occasion pour s'excuser, disant; que s'il s'estoit embarqué en cachette, il auroit secondé son dessein de tout son pouuoir; mais que le peuple estant témoin comme il approuuoit sa sortie, s'il arriuoit que les Sauuages luy fissent du tort, on ne chercheroit point d'autre garand que sateste: C'est pourquoy, il le supplia de l'excuser, si pour cette fois il ne luy pouuoit accorder sa demande, l'asseurant neantmoins qu'il luy permettroit de sortir quand il luy plairoit, pourueu qu'il s'y comportat si dextrement, que le peuple ne s'apperceut point qu'il luy eut permis: toutes ces belles asseurances n'estoient que des échapatoires; car tout aussi-tost il en donna aduis à Monsseur le General de Poincy, & luy faisant entendre qu'il en pourroit arriuer quelque accident, qui pourroient renouueler la guerre; & qu'ainsi il enuoya au plustost vn ordre au Pere pour desister de son entreprise. Cét ordre arriua vn peu trop tard; car le Reuerend Pere de la Mare se voyant ainsi remis de iour à autre, se seruit de l'occasion d'vne aure Pirogue, & sit partir secretement le Reuerend Pere Raymond, auec le Frere Charles, deux Religieux veritablement dignes de cette commission:il Teur donna ordre de reconnoistre & de rechercher curieusement ce qu'il y auroit à faire parmy les Sauuages, de quelle façon il se faudroit comporter en leur endroit, & qu'ils luy en vinssent rendre compre dans trois semaines, ou dans vn mois pour le plus tard.

A la venue de ces deux Religieux dans l'isse de la Dominique, le Diable sembla joüer de son reste, pour les faire massacrer, ou au moins les en chasser: Il parla aux Sauuages par la bouche de leurs Rioches (qui sont certains marmousets de coton) leur donnant faussement à entendre, que les François n'auoient autre dessein que de leur faire le mesme traitement, qu'on leur auoit fait dans le reste des isles, dans lesquelles ces nations estrangeres s'estoient tousiours insinuées par de petits commencemens, par apres s'étans acruës petit à petit, elles les auoient dépoüillées de leurs biens, chassées de l'heritage de leurs ancestres, priuées de leurs terres, & cruellement massacrez. Le Capitaine Baron (c'est le nom du Sauuage qui auoit emmené nos Religieux) entendant les murmures de ses compatriotes, en donna aduis au Reuerend Pere Raymond, l'asseurant qu'il le protegeroit autant qu'il luy seroit possible, quoy qu'il sembla quasi conuaincu par les apparantes raisons des autres Sauuages. Mais le Reuerend Pere

## ESTABLISSEMENT,

Raymond l'ayant desabusé; il conuoqua tous les autres Sauuages à vn vin general (qui est vne desbauche de laquelle nous parlerons en son lieu. ) La pluspart estant assemblez, il prit la parole en faucur de ses hostes, desquels il titoit desia plusieurs petits presens; & afin d'haranguer auec plus d'authorité, & se rendre le peuple plus attentif, il prit vne cotte ou juppe d'vne Dame Angloise qu'il auoit butiné à la guerre, & s'en vestit; en sorte que, ce qui deuoit estre attaché sur les reins, estoit lié autour de son col. En cette posture il monta sur vne petite éminence de terre, commença à crier à plaine toste, & à haranguer auec tant de prolixité, que plus de la moitié de son auditoire s'en alla tout murmurant: mais les plus amateurs de la paix, gousterent ses raisons & témoignerent à nos Religieux, qu'ils se resjouyssoient extrement de leur venuë.

Le Diable ayant manqué son coup en cette occasion, se seruit d'vne autre inuention d'autant plus
dangereuse, qu'elle estoit dans vne mauuaise teste,
c'est à dire, dans la teste d'vne semme. C'estoit vne
des semmes du Capitaine le Baron, ou pour mieux
dire, vne vieille Megere, à laquelle le Demon persuada de tuër nos Religieux; elle leur dit son dessein, & se mit en deuoir de l'executer: mais vn de ses
propres ensans, qui auoit conceu quelque bonne volonté pour le Reuerend Pere Raymond, voyant sa
mere poussée d'vn si mauuais genie, prit vne selle à
trois pieds, & luy en frota si bien la teste & le corps,
qu'il l'a guarit d'vne si mauuaise maladie.

Pendant

### DANS L'ISLE DE LA GVADELOVP E. 65

Pendant trois mois que le Reuerend Pere Raymond demeura dans la Dominique, il tascha de se perfectionner dans la langue des Sauuages: il en assembloit tous les iours le plus grand nombre qu'il pouuoit, leur apprenoit l'oraison Dominicale, le Symbole des Apostres, & leur preschoit qu'il y auoit vn Dieu, Createur de tout ce grand Vniuers, & qu'apres cette vie, il en falloit attendre vne autre, dans laquelle ce mesme Dieu puniroit les meschans par les flammes & par les tourmens eternels; & recompenseroit les bons par des biens infiniment plus grands, que tous ceux que nous pouuons conceuoir. Tous entendoient ses Catechismes auec beaucoup d'attention. La pluspart de ces pauures gens oyant ces choses, entroient dans de profonds estonnemens, & s'enqueroient souuent deluy, s'il ne mentoit point, & si ce qu'il leur enseignoit, estoit veritable: mesme quelques-vns d'entr'eux fremissoient à ce seul mot & recit des tourmens & des peines de l'Enfer. Voyant que le Pere leur disoit plusieurs choses qui passoient la portée de leurs esprits, ils s'enquestoient de quantité de choses curieuses, & nommément de la route du Soleil: car ils auoient toussours crû que ce bel Astre en son couchant ne sit que se lauer dans la mer, comme ils font à la fin de tous leurs voyages, &que la nuict, les tenebres le cachant à nos yeux, il s'en retourne au matin au lieu d'où il estoit party, pour puis apres recommancer sa route ordinaire. Le Pereles voyant attirez par ces choses curieuses,

les en entretenoit fort souvent, y faisant fort adroitement glisser toutes les choses necessaires au salut.

En fin, soit que la poire ne sut pas encore meure, ou que le Diable preueut les biens qui pouuoient arriuer de sa residence dans cette ille, sit ses derniers essorts pour l'en faire sortir. Quoy qu'ilen soit, il est certain qu'on minutoit de le chasser à viue force au cas qu'il sit quelque resistance, & mesme on donna ordre à vn Capitaine de nauire de la Religion pretendue Resormée, de l'attirer dans son vaisseau, de l'enleuer, & le ramener à la Guade-

loupe.

A second

Pendant que l'on trameit ces beaux desseins, le Reuerend Pere de la Mare nostre Superieur, tomba dans sa maladie mortelle, ou pour mieux dire, sa maladie contractée dés le premier tour qu'il arriua aux Indes, redoubla pour le faire mourir. Ce bon Pere fut reduit en vn estat capable de donner de la compassion aux ames les plus barbares : les exerémes austerités, qu'il auoit saintement pratiquées, l'auoient tellement attenué, qu'il n'auoit plus que la peau sur les os, voire mesme ils la perçoient en plusieurs endroits de son corps. Il estoit couché sur vne pauure paillasse, sans lict ny matelat, vestu de ses habits, sans pouuoir remuër ny bras ny jambes, à moins que de sentir d'extrémes douleurs. Il fut six semaines en ce pitoyable estat, sans toutefois desister de la predication : car il se faisoit porter sur le marche-pied de l'Autel, & là preschoit le peu-

### DANS L'ISLE DE LA GVADELOVPE. 67

ple auec tant de ferueur, que s'il eut esté en vne santé parfaite, rauissant vn chacun. Il auoit vn Religieux qui luy recitoit tous les iours autour de son grabat, les sept Pseaumes Penitentiaux, pendant lesquels il versoit vne telle quantité de larmes, que cela estoit prodigieux. Il auoit perpetuellement les yeux fichez au Ciel, & son esprit tellement occupé dans l'oraison mentale, qu'il sembloit auoir tout à fait abandonné le soin de son corps. Enfin, apres auoir bien laué ses fautes dans cette mer de larmes, cette sainte ame s'enuola au Ciel, pour receuoir la Couronne de Iustice que Dieu preparoit au merite d'vne si sainte vie, le 1. iour de Mars 1642. Il s'étoit fait donner vn peu auant sa mort l'habit de Frere Conuers, se iugeant indigne de mourir dans celuy de Clerc.

Il commanda de plus, que trois heures apres son trépas on le mit en terre sous le seüil de la porte de l'Eglise, sans aucune pompe funebre, & sans en aduertir le peuple, tant il craignoit qu'on ne suy ren-

dit quelque sorte d'honneur.

Ce bon Pere estant mort, nous ne restions plus que trois Prestres & trois Freres, dans toute l'isle. Nous nous assemblasmes tous dans la maison de nostre-Dame du saint Rosaire de la Basse-terre, où il estoit decedé, pour faire ces funerailles, apres lesquelles vn de nous sut éleu Superieur.

Le douzième de Mars, le Reuerend Pere Raymond reuint à la Guadeloupe, pour rendre compte au Superieur du progrez que l'on pourroit faire aux Sauuages. Nous conclusmes tous, voyant les necessitez presentes & pressantes, qu'il falloit arrester le Reuerend Pere Raymond, disserer le voyage des Sauuages à vneautresois, & enuoyer vn Religieux en France, tant pour obtenir la renouation de nos priuileges qui alloient expirer, que pour ramener des Religieux, desquels nous auions grand besoin.

Establissement de la Colonie Françoise, dans l'Isle de la Martinique, & autres.

#### CHAPITRE TROISIESME.

I L y a bien de la difference entre les Colonies qu'on enuoye de l'Europe, pour remplir les Isles de l'Amerique, & celles qu'on tire des isles desia peuplées pour les transporter dans vne autre prochaine. L'histoire de l'establissement dans l'isle de sainct Christophe, & de la Guadeloupe, fait assez connoistre combien il y a depeines & de difficultez à essuyer, quand il faut leuer des cinq & six cens hommes à grand frais, (dont la plus part vous échapent & se dérobent auant d'estre embarquez) leur faire passer vn trajet de dix-huit cens lieuës, pour leur donner à dessricher & cultiuer vne terre toute couuerte de bois, & tres-mal saine, où il n'y a ny pain, ny paste, ny hostellerie, ny maison, & où il se sait vne si estrange reuolution d'humeurs par ce grand changement de climat, que tout le monde

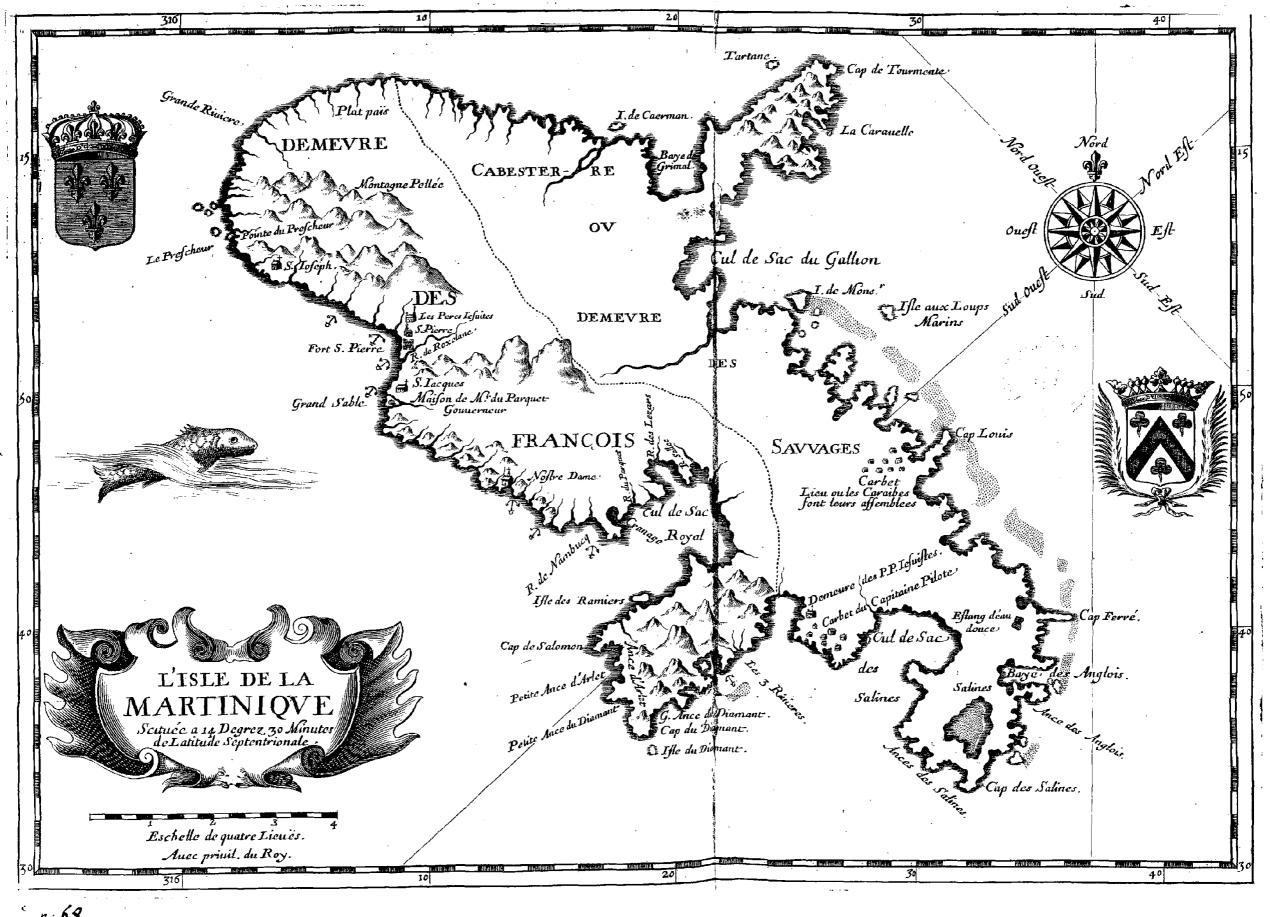

p. 68

DANS L'ISLE DE LA MARTINIQUE. 69 sombe malade dés la descente, & plusieurs y meuent faute de secours, soit par l'absence des Medeins, soit pour le peu d'experience des Chiruriens.

Il est d'ailleurs assez aisé à conceuoir combien il aut souffrir, lors qu'on est reduit à attendre d'estre lecourus par des personnes si éloignées, lesquelles yans auancé cinq sols, en esperent vingt de profit la fin de l'année, & qui se rebutent & abandonhent tout, lors que les affaires n'ont pas vn si prompt & si heureux succez, comme ceux qui les ont portez à ces entreprises, leur ont fait esperer: De là vient qu'il ne se faut pas émerueiller, si l'establissement de la Colonie Françoise dans l'isse de la Martinique (située au quatorzième degré trente minutes de latitude Septentrionale) a si heureusementreussi, qu'elle puisse maintenant enfanter de houvelles peuplades qu'elle a dessa déchargée dans les illes de la Grenade, & de sainte Alousie; puisque Autheur de cette entreprise a esté Monsseur Desambuc, Gouuerneur de l'isse de sain& Christophe, de tout le peuple, let experimenté à former des Colonies, & qui s'est mporté auec tant de prudence dans cét establissement, qu'il a sagement éuité les écueils contre lesdels plusieurs autres auroient fait naufrage.

Ce braue Gouuerneur auoit depuis longmps fait dessein d'habituer l'isse de la Guadeloupe, comme plus prochaine de celle où il commandoit, & plus à sa bien-seance, de laquelle il connoissoit tres-bien les auantages qu'elle auoit par dessus les autres: mais se voyant supplanté par Monsieur de l'Oliue, auquel il auoit communiqué son dessein, & apprehendant que quelqu'autre ne luy en sit autant de l'isse de la Martinique, il se resolut de ne plus differer.

Pour venir about d'vne entreprise si hardie & si dissicile dans son execution, il prend enuiron cent des vieux habitans de l'isse de sain & Christophe, tous gens d'élite, accoustumez à l'air, au trauail, & à la fatigue du pays, & qui en vn mot n'ignoroient rien de tout ce qu'il faut faire, pour dessricher la terre, la bien cultiuer, y planter des viures & y entretenir des habitations.

Chacun de ces habitans fit prouision de bonnes armes, de poudre, de balles, de toute sorte d'outils, comme serpes, hoües, haches, & autres vsten-silles. Ils se munirent du plan de manyoc & de patates pour y planter, de pois & de febues pour y semer: toutes lesquelles choses manquent pour l'ordinaire à ceux qui partent de l'Europe, pour establir des Colonies dans les Indes.

Monsieur Desnambuc part de l'ille de saint Christophe, au commencement de suillet l'an mil six cens trente-cinq, & arriue à la Martinique cinq ou six iours apres: il y sit promptement bastir vn sort sur le bord de la mer, qu'il munit de canons, & de tout ce qui estoit necessaire pour le bien dessendre, il sut nommé le sort de sainct Pierre, peut-estre à cause qu'il arriua dans cette isle le iour de l'Octa-

### DANS L'ISLE DE LA MARTINIQUE. 71

ue dessainces Apostres saince Pierre & saince Pauk aussi bien que Monsseur de l'Oliue estoit descendu à la Guadeloupe le iour de leur Feste: Apres auoir veu commencer vne habitation, il s'en retourna à saince Christophe, laissant Monsseur du Pont pour commander en qualité de son Lieutenant, auec ordre exprez de conseruer la paix auec les Sauuages, autant qu'il luy seroit possible.

Cependant, les Sauuages qui ne souffrent iamais le voisinage des Europeans que contre leur volonté, commencerent bien tost à murmurer, & mesmes quelques-vns d'entr'eux; (car ils n'estoient pas tous d'vn mesme sentiment) eurent different auec les François, où il y en eut de tuez de part &

d'autre.

Cecy fut cause que nos nouveaux habitans demeurerent plus serrez proche du Fort qu'auparauant, & souffrirent beaucoup, n'osans aller seuls à la chasse, de peur d'estre rencontrés & mal-traitez par ces Barbares.

Ces Sauuages qui auoient assez mal à propos commencé la guerre contre les François, creurent qu'il les falloit entierement destruire, auant qu'ils prissent le temps de s'acroistre & de se multiplier: Pour cét esset, ils appellerent à leurs se cours tous les Sauuages des mesmes isles voisines. Le jour assignéent eux, ils se presentent sous le fort faisant mine d'y vouloir descendre: mais Monsieur du Pont ayant esté auerty de cette entreprise par vn Sauuage mesme, auoit dessa fait retirer tous ses soldats au

Fort, & charger son Canon de mitraille iusqu'à l'emboucheure; il les laissapprocher contre laterre, & les y voyant presque les vns sur les autres, il sit mettre le seu à son Canon, qui sit vn si estrange carnage de ces Sauuages, que ces pauures gens croyans que tous les Maboyas de la France estoient sortis de la gueulle de ce Canon pour les destruire, s'enfuyrent sans oser depuis ce temps rien entreprendre contre les François.

Monsieur Desnambuc ayant eu aduis de la guerre contre les Sauuages, sit aussi-tost leuer quarante
ou cinquante hommes, qu'il enuoya à la Martinique, sous la conduite de Monsieur de la Vallée,
pour soustenir cette naissante Colonie: A l'arriuée
de ce nouueau renfort, les Sauuages commencerent à lascher le pied, & à quiter leurs habitations
les plus voisines des François, mettant le seu à toutes les cases, & arrachant tous les viures qui estoient
dessus; mais nos habitans bien aises de trouuer de
la terre découuerte, s'en saissirent aussi-tost, & ainsi peu à peu gagnerent plusieurs belles habitations,
qui auroient cousté bien de la suëur, & peut-estre la
vie de quantité de personnes, s'il les eut fallu mettre en l'état qu'ils les trouuerent.

Quelques mois s'écoulent, pendant les quels nos habitans s'affermissent de plus en plus: les Capitaines des nauires y conduisent leurs vaisseaux pour y trasiquer, & les habitans de sain & Christophe les secourent si à propos, que ces Barbares perdans l'esperance de pouuoir empécher leurs conquestes,

parlerent

### DANS L'ISLE DE LA MARTINIQUE. 73

parlerent d'accommodement. Monsieur du Pont les reçoit auec toute la douceur & affabilité imaginable, leur faisant entendre, que s'il leur auoit fait experimenter la rigueur des armes Françoises, ce n'auoit esté qu'à regret, & pour les porter à vne bonne paix, qu'il souhaittoit auec autant de passion comme eux, que doresnauant il viuroit auec eux comme leur frere, & porteroit en tout & par tout leurs interests: les Sauuages enfont autant de leur costé; & ainsi la paix sut concluë sur la sin de l'année, auec vne ioye reciproque des deux nations.

Monsseur du Pont extrement satisfait de cét accord, part aussi-tost de la Martinique pour en porer luy-mesme les heureuses nouuelles à Monsseur Desnambuc, & le faire participant de sa ioye: maishelas, que les Iugemens de Dieu sont inconceuables! ce genereux Capitaine ne se défiant nullement de la Fortune qui luy auoit communiqué tant de faueurs, s'expose sur le plus infidele de tous les élemens, ou cette volage luy sit cruellement ressentir les effets ordinaires de son inconstance; car le nauire qui le porte n'est pas plustost appareillé, qu'il est surpris d'vne si violante tempeste, qu'il est emporté par la fureur des vents à la coste de l'isle d'Hispaniola, & aussi-tost pris par les Espagnols, couvert de chaisnes, & ietté dans l'obscurité d'une prison; où il demeura trois ans entiers, sans qu'on en pust sçauoir aucune nouuelle.

Tous les habitans souffeirent beaucoup pendant son absence, car il leur auoit sait esperer qu'il leur apporteroit des viures, ceux qu'ils auoient plantez n'ayans pas encor atteint leur entiere matunité. Vn an se passe sans qu'onen apprenne aucune nouuelle, ce qui sit croire à vn chacun que la mer l'auoit englouty dans ses stors: si bien que Monsseur Desnambuc se sentant cassé de maladie & proche de sa sin, resolut d'y enuoyer Monsseur du Parquet son neveu, frere de ce ieune Gentil-homme, qui sut sué si glorieus ement dans l'isse de S. Christophe,

lors que les Espagnols y descendirent.

Ce braue Gentil-homme heritier du courage, de la valeur, & de la generolité de son frere; aussi bien que de son nom, a poursuiuy cét establissement commencé auec tant de dexterité & de prudence, que nonobstant le décry de certeiste, à cause de des serpens qu'elle nourrissoit en tres-grand nombre, auparauant qu'elle sut découuerte, il la rendu si celebre qu'elle est à present la plus peuplée & la plus renommée des isses; faisant assez connoistre par sa sage conduite, que le bon gouuernement est capable de rendre heureux le plus infortuné pays du monde; & au contraire, qu'vn mauuais Gouuerneur dans vne bonne terre, est pire que si elle estoit couuerte de monstres & de serpens.

Comme ien ay maintenant autre dessein, que de donner vne parfaite connoissance de ce qui se passe de plus remarquable dans les nouuelles peupla-

# DANS L'ISLE DE LA MARTINIQUE. 75

des enuoyées de l'Europe dans le nouveau monde; i'ay creu auoir entierement satisfait à la curiosité du Lecteur, en luy proposant ces trois establissemens de nostre Colonie Françoise, dans les isles de sainct Christophe, de la Guadeloupe & de la Martinique, dans lesquels il pourra facilement voir tout le bien & le mal qui s'y rencontre; les fautes des vns, & la dexterité des autres; en vn mot, tout ce que ie pourrois dire, si ie traitois en particulier de toutes les autres isles habitées depuis celleslà par les François. Ie me contenteray de vous dire, qu'ils ont jetté depuis quelque temps des Colonies dans les isles de la Tortuë, de sain& Martin, de sainte Croix, de la Grenade, de sainte Alousie, & de Marigalante: n'en ayant pas pour le present des memoires biens certains, ie me reserue à vne seconde Edition de ce liure, où ie feray peut-estre l'histoire entiere & generale de toutes les isles.

De tout ce qui se passe de plus considerable dans les voyages de France en l'Amerique.

### CHAPITRE QUATRIESME.

1. Plusieurs Autheurs qui ont esté en l'Amerique, ont sait des descriptions assez amples & assez prolixes de leurs voyages: mais parce qu'ils se sont plustost arrestez à décrire beaucoup de petites auantures particulieres tout à fait inutiles, sans

rechercher ny approfondir les choses les plus curieuses; i'ay iugé qu'il estoit à propos d'inserer dans cette premiere partie de mon Histoire vn Chapitre diuisé en deux paragraphes, dans lesquels ie traiteray le plus succinctement qu'il me sera possible, des choses assez curieuses, dont le Lecteur ne doit pas estre rebuté.

De mes voyages en l'Amerique, & de ce qui s'y remarque de plus curieux.

#### §. I.

Ous fisnies voiles le dix-septième lanuier mil six cens quarante, dans vn vaisseau de cent ou six vingt tonneaux, si remply de marchandise, auparauant que sortir du Havre de Dieppe, qu'à pei ne pouvoit-on trouver place pour se coucher de son long. Nous estions deux cens personnes & plus, tant hommes que semmes, de tous aages, de diverses nations, & de Religion differente. Le Capitaine estoit heretique des plus obstinez, & qui nous sit beaucoup sousser pendant le voyage, à l'occasion de quelques Huguenots, ausquels nous sisses abjurer leur heresse.

Ie ne m'arreste pas icy à vous décrire les vomissemens & autres maux de la mer; l'infection insupportable des nauires remplis de malades couchez les vns sur les autres, parmy la fange & l'ordure; sur tout le fascheux embarras des femmes: les mauuais repas qu'il faut faire; la corraption des caux,

desquelles assez souuent, quoy qu'infectes & puantes, on n'a pas suffisamment pour étancher l'importune ardeur d'vne soif insupportable: l'incommodité de la vermine, dont il y a vne si grande quantité que quelque diligence qu'on y apporte, on ne s'en seauroit guarantir, quand mesme on coucheroit dans la Hune; car onles voit monter aux cordages comme des matelots: le ne dis rien des apprehensions des Pirates, & accidens qui peuuent arriuer, si on ne s'en donne soigneusement de garde: comme par exemple celuy qui arriua à trois ou quatre jeunes hommes, lesquels s'estans mouillez les pieds en s'embarquant, n'eurent pas le soin de les pieds en s'embarquant, n'eurent pas le soin de se deschausser, auant que de dormir; ils trouuerent à leur réueil qu'ils auoient les pieds tous engour-dis, & sans sentiment; si bien que quelque remede qu'on y peut apporter, les doigts des pieds leurs tomberent par pieces. Le tais plusieurs autres pauuretez, qu'on se peut assez imaginer, & me contenteray seulement de décrire trois choses qui se rencontrent dans les trauerses, lesquelles ie supplie le Lecteur curieux de bien remarquer.

La premiere est, qu'arrivant vers le Tropique du cancer, & quelquesois mesme dés les Canaries, vous faites rencontre des vents que les Mariniers appellent, Alisez; Ces vents (entre les deux Tropiques) suivent perpetuellement le cours du premier mobile (qui est de l'Orient à l'Occident) soussant toussours en poupe; & cela auec tant de douceur, & vn si grand temperament de la mer &

de l'air, que c'est vn continuel & agreable passetemps, que de voguer sur cette mer, qu'on pourroit à bon droit appeller pacifique. Quant à moy ie me persuade que sitout l'Ocean suy ressembloit, les plus delicates Dames de Paris deviendroient marinières, & aymeroient beaucoup mieux aller au Cour par mer dans vn vaisseau, que par terre dans seurs carosses: D'où vient qu'allant aux Indes, on ne cueille que des roses, dont les épines se font cruellement sentir au retour.

le mesuis donné beaucoup de peine à chercher dans les Autheurs, la raison pourquoy ces vents Alisez soufflent toussours de l'Està l'Oüest, sans y auoir rien trouué qui m'ait peû satisfaire. Ie sçay bien que les Astrologues disent, pour raison de cette merueille, qu'il y a quatre vents capitaux; à sçauoir, le Nort, le Sud, l'Est & l'Oüest, dominez par quatre differentes Planetes. Le vent du Nort estant extremément froid & sec, est dominé par Iupiter; Celuy du Sud qui est chaud & humide, par Mars; celuy d'Oüest qui est froid & humide par la Lunc; & celuy d'Est qui est moderément chaud & sec, par le Soleil, & est appellée pour cette raison, Subsolanus ventus; d'où vient que toutes ces regions situées sous la Zone Torride, estans gouvernées par ce belœil du monde, ne respirent ordinairement que le vent qui symbolise auec elles parses qualitez de chaud & sec.

S'il m'est permis de dire mon sentiment sur vne matiere si dissicile; ie crois que toutainsi que le premier mobile attirant tous les autres Cieux apres soy, leur fait tenir vne route semblable à la sienne; de mesme les vents tiendroient par tout vn mesme chemin s'ils n'en estoient empeschez par les frequentes & trop grossieres vapeurs, qui s'éleuent dans les extrémes parties du monde; ce qui ne se trouuant pas sous la Zone Torride, au contraire l'air y estant plus pur, plus subtil, & moins remply de vapeurs; cette agitation de l'air ne trou-uant point ces obstacles, suit sans difficulté le cours & le bransse du premier Moteur de toutes chosses.

La seconde chose remarquable est, qu'au deçà des Cauaries iusqu'aux Indes, on voit des troupes de petits poissons voler aux enuirons des nauires, en bande comme des aloüettes. Ie vous renuoye au traicté des poissons pour en voir la description, Dis most la chasse que leur donnent les Dorades & les oy- 6.3.5.7. seaux.

La troisième chose, est vne autant ancienne que ridicule & plaisante coustume, pratiquée à l'endroit de ceux qui font de longs voyages sur mer. C'est qu'arriuant sous la ligne du Tropique du cancer (ou deux sois l'année on a le Soleil verticulement opposé, sans qu'à midy il puisse faire ombre à vne chose droite.) On fait de grands preparatifs, comme pour celebrer quelque feste, ou plutost quelque Bachadale. Tous les officiers du nauire s'habillent le plus grotesquement & bousonmement qu'ils peuvent. La pluspart sont armez de

tridents, de harpons, & autres instrumens de marine: les autres courent aux poiles, broches, chaudrons, l'eschefrites, & semblables vstensilles de cuisine; ils se barboüillent le visage auec le noir qu'ils prennent au dessous des marmittes, & se rendent si hideux & si laids, qu'on les estimeroit de veritables demons. Le Pilote les met tous en rang, & marche à la teste, tenant d'vne main une petite carte marine, & de l'autre vne astrolabe, ou baston de Iacob, qui sont les marques de sa dignité. Cependant, les tambours & les trompettes sonnent en grande allegresse, & cette boufonne compagnie traissaille de ioye, pendant que ceux qui n'ont pas encore passé le tropique, se dépouillent & se disposent à estre baignez : elle fait deux ou trois tours ence mascarade équipage, apres lesquels le Pilote prendseance sur la damette, d'où il depesche incontinent deux de ses officiers, habillez comme ie l'ay décrit, vers le plus apparent de ceux qui doiuent estre lauez; en suite le contraignent & tous les autres pareillement, à venir prester serment sur la carte, qu'ils feront obseruer les mesmes choses à ceux qui passeront en leur compagnie; ce qu'ayant tous iuré, on leur fait promettre de donner quelqu'aumosne aux pauures, & de contribuer à la bonne chere de deux iours, par quelque bouteille de vin, langue de bœuf, jambon, ou autres raffraischissemens. Ce qu'estant fait, on commence à baigner. Nous fusmes traitez fort courtoisement, & auec plus de ciuilité que nous n'en attendions des gens de mer, ils nous versent seulement vn verre d'eau sur la teste; mais tous les autres
passagers, hommes & semmes sans exception, surent tant lauez, qu'en verité ils me faisoient pitié. On les plongeoit trois ou quatre fois dans
vne grande cuve pleine d'eau de mer, où on les
laissoit assez long-temps boire tout seur saoül;
au sortir de là, on seur jettoit vne telle quantité
d'eau sur la teste, qu'vne demy-heure après ils
ne se pouuoient pas reconnoistre, tant ils en
estoient estourdis. En sin, toute cette ceremonie
se termine par des resiouyssances & debauches excessiues.

le me suis fort eurieusement enquis à plusieurs gens de marine, pour apprendre quelque chose de l'institution de cette coustume, sans en auoir iamais pû tirer vne bonne raison. Les Hollandois tiennent que c'est pour se guarantir de plusieurs maladies qu'on pourroit contracter par ce grand changement de climat: c'est pour quoy ils se baignent tous dans la nier, aussi bien ceux qui y ont dessa passé que les autres. Cette raison n'est pas conuainquante; car il ne paroist pas que ceux qui ne se baignent point, soient plus tourmentez & affligez que les autres: Pour moy, ie crois que cela vient de ce que ceux qui surent les premiers si hardis, que de pousser leurs voiles iusques dans les Zones torrides, lesquelles iusqu'alors auoient esté tenuës par sainct Augustin, & beaucoup d'autres, pour des lieux secs, steriles & inhabitables: Ces

gens, dis-je, se voyant comme entrer dans vn autre monde, sirent vne sorte d'allusion au baptéme que l'on donne aux Chrestiens apres leur naissance: & en esset, on se sert encore du mot de baptiser sous la tropique, pour exprimer cette ceremonie.

le ne puis passer sous silence ce qui nous arriua dans le second voyage que i'ay fait aux isles: C'est que prenans terre à l'isle de Madere (vne des Canaries) où nous séjournasmes trois jours, durant lesquels tous nos passagers firent desbauche des vins les plus delicieux du monde, que cette isse produit, & sortans de cette terre nous experimentalmes ce que plusieurs grands Nauigateurs m'auoient asseuré; à sçauoir, que la coste d'Afrique est tres-dangereuse aux Europeans: car nous n'eusmes pas fait cent lieuës, que les mieux sensez d'entre nous commencerent à perdre l'esprit, & à deuenir Hypocondriaques, sans qu'il parut aucune siévre: Tout nostre pauure équipage estoit pour lors vn objet digne de risée & de compassion tout ensemble: car les vns s'imaginoient auoir la mort sur les espaules, & s'efforçoient les iours & les nuits entiers à se descharger de cét importun fardeau: d'autres s'occupoient à rouler des barils sur le tillac: d'autres se persuadoient qu'ils estoient Roys, traitans tout le monde d'Ambassadeur: en fin, chacun faisoit vn mestier different. Cette estrange maladie dura trois sémaines entieres, pendant lesquelles il n'y eut iamais que deux ou trois personnes raisonnables dans le nauire, que Dieu y conserua pour empécher les plus furieux de se precipiter dans l'Ocean; si bien que le moindre coup
de vent nous auroit infailliblement sait perir. Onze personnes en moururent, & tous ceux qui
auoient esté frappez de cette épouventable phrenesse, surent plus de trois mois sans se pouvoir remettre. Si quelque nauire nous eut rencontré
dans ce triste estat, on auroit crû que sçauroitesté
vne transmigration de l'Hospital des Petites Maisons de Paris, aux Indes.

Apres auoir assez fauorablement vogué l'espace de deux mois entiers, sans aucune connoissance de terre, sinon de l'isse de la Palme, que nous n'approchasmes que de cinq ou six lieuës, nous apperceusmes la terre de la Martinique. Ie ne vous sçaurois exprimer la ioye qui nous saisst alors, sinon par la comparaison de celle que receurent ces bons Patriarches, lors que lesus-Christ décendit dans les Lymbes pour les deliurer de ces horribles eachors, & les rendre participans de la felicité eternelle, qu'ils attendoient de puis tant de milliers d'années; il n'y a que ceux qui se sont trouuez dans de pareilles occasions, qui en puissent pertinament discourir: Ace seul mot de terre, tous les malades sortirent du fond du vaisseau, comme des morts qui ressusciteroient de leurs tombeaux; ceux qui vue heure auparauant n'eussent pas leué la téste pour prendre vn bouillon, montoient allegrement à la Hune, afin de voir la terre, qu'ils desiroient

comme vn souuerain bien, & consideroient com? me le terme où se deuoient finir tous les maux de la trauersée. Le Capitaine abandonna les eaux, desquelles on auoit eu à grande peine dequoy se raffraischir la bouche pendant tout le voyage: Dieu sçait, toutes puantes qu'elles estoient, quelle débauche on en fit. En fin, apres que nous eus mes chanté le Te Deum, en action de grace, tous les passagers se mirent à faire voler toutes les vieil. les guenilles de la trauersée, plus druës que mouches à la mer, pais à se lauer, peigner, polir, ajuster, & faire parade de tout ce qu'ils auoient de plus beau, pour aller à terre, comme s'ils eussent esté aux nopces. En verité on vit, & cela se voit en tous les voyages, vn Hospital estre changé en Academie, & vne troupe de gueux, au moins en apparence, annoblie en vn moment.

Apres auoir moüillé l'ancre, nous mismes pied à terre vis à vis du logis de Monsieur du Parquet, Gouverneur de la Martinique, & susmes rendre graces à Dieu dans sa petite Chapelle, bastie à la mode du pays; c'est à dire, de sourches & de roseaux, neantmoins tres proprement entretenue par vn bon vieil Prestre, qui pour lors y faisoit les sonctions de Curé. Cela fait, nous luy susmes rendre nos deuoirs. C'est vn Gentil homme tres-genereux & doüé de toutes les bonnes qualitez, qui rendent vn homme recommandable: Il nous receut sort courtoisement, & nous regala auec beaucoup de magnificence; les mets estoient des tor-

tuës, des lezards & des crables: mais tout cela étoit si agreablement diuersissé, qu'il y auoit de quoy traiter vn Prince: Le dessert estoit composé de fruicts les plus exquis du pays, autant delicieux au

goust qu'à la veuë.

Apres trois iours de repos & de raffraischissement, que les miseres passées nous auoient fait gouster comme vn Paradis, il fallut faire voile pour la Guadeloupe; mais en passant par deuant l'isse de la Dominique, qui n'est distante de la Martinique que de sept lieuës, nous fusmes pris d'vn calme, assez ordinaire vis à vis de cette isse, à cause des hautes montagnes qui empéchent & arrestent le vent. Ce calme nous sit faire vn sejour assez ennuyeux de trois iours entiers, d'autant plus insupportable que nous estions à la veuë de la Guadeloupe, laquelle quoy que tant desirée, nous ne pouuions aborder. Pendant que nous sommes ainsi detenus, ie m'arresteray à remarquer ce qui nous y arriua.

Quelques-vns des nostres iertans les yeux sur la mer, apperceurent plusieurs gros & monstrueux poissons d'une grandeur prodigieuse: les matelots dirent en mesme temps, que c'estoient des Requiems, & coururent aussi-tostaux tridents, harpons, & autres semblables instrumens destinez à la pesche de tels animaux: ils leurs ietterent des hameçons proportionnez à leur grandeur & à leur force, couverts d'une grande piece de lard: Cette invention leur reüssit mieux que tous les autres; car apres

en auoir pris sepr, on attrapa le huitiéme, qui nous mit tous au repentir de luy auoir ietté l'hamegon; veu que dix hommes apres s'estre long-temps efforcez sur vn palan de nauire, pour le tirer hors de l'eau, ne l'en peurent iamais faire sortir; de sorte que les plus forts furent contrains de leur prester la main. Il ne fut pas plustost hors de l'eau qu'il se mit à frapper si rudement de sa queuë, qu'on auoit iuste suiet de craindre qu'il ne nous sit quelque desordre, & n'enfondra le tillac; ce que sans doute il out fait, sans l'adresse d'vnieune matelot, qui le frappa si adroitement & si à propos d'une hache de Charpentier proche la queuë, qu'il luy coupa les vertebres. Se sentant frappé, ilse mit à souffler & à écumer comme vn taureau enragé, ouurant vne gueulle capable d'engloutir yn homme. Il auoit quatre rangs d'horribles dents. l'en feray vne plus longue, & plus exacte description au traité des poislons,

Pendant que nous estions occupez à cette pesche, il s'éleua yn petit vent, lequel en six ou sept heures nous porta heureusement à la Guadelou-pe, que nous trouuasmes comme ie l'ay décrit, presque suscembante sous la pesanteur des iustes châtimens de Dieu. La guerre, la famine, les maladies mortelles du pays, & l'aueuglement de leur Gouuerneur, les auoient reduits à vne telle extremité, qu'ils furent contrains de demander secours à Monsieur le General de Poincy, sans lequel ie crois qu'ils eussent abandonné l'iste, ou qu'ils fus-

sent tous miserablement peris. Ils porterent tresinstement cette peine, pour auoir contre la volonté du Roy & des Seigneurs de la Compagnie, declaré aux Sauuages vne guerre autant iniusté
qu'honteuse, & empéché la promulgation de l'Euangile, & l'instruction de ce pauure peuple.

De mes resours de l'Amerique en France.

# §. I. I.

E Reuerend Pere Nicolas de la Mare, nostre Superieur estant mort, nous sus mens tous d'auis qu'il falloit enuoyer vn de nous en France, pour amener de nouveaux Missionnaires, & pour obtenir la continuation de nos privileges: le sus deputé pour faire le voyage, à cét esset, ie passay à l'isse de sain & Christophe, ou apres avoir esté sort benignement receu de Monsseur le General de Poincy, il me sit la faueur de me donner passage dans vne petite fregate qu'il enuoyoit en France, sous la conduite du Capitaine des Parquets, homme de mer & de grand cœur.

Nous appareillasmes le quatorziéme d'Auril, sur les trois heures apres midy. On sit de grandes magnissences au départ de cette Fregate: Tous les Capitaines des nauires qui estoient à la grande rade, sirent à qui mieux mieux pour complaire à Monsseur de Poincy, qui estoit sur la riue. Il sut tiré plus de deux cens coups de canon. Sur les huit heu-

res, il se sit vne Eclipse de Lune qui donna de l'effroy à plusieurs des nostres, & mesme nostre Pilote en tiroit de tres-sinistres consequences. Cette Fregate estoit vn petit nauire de cinquante ou soixante tonneaux, des meilleurs voliers de la mer: mais si vieil qu'il estoit estimé de plusieurs incapable de faire le voyage, & peut-estre que c'estoit là, où le mal tenoit à ceux qui tiroient ces consequences. Nous débouquasmes assez heureusement, & apres auoir vogué iusqu'au vingt-huitiéme du mois, tousiours à vent contraire, nous nous trouuasmes sous la hauteur de la Vermude, qui est par les trente-quatre ou trente-cinq degrez du Nort, vn endroit extremémét redouté de tous les Nauigateurs, à raison des exorbitantes tempestes qui y sont ordinaires. Le jour de sainct Pierre vingtneufiéme du mois, apres trois ou quatre heures de calme, vn vent d'Oëst commençatout à coup à nous souffler en poupe, ce qui nous faisoit dessa, mais trop tost, chanter le Te Deum; car la nuict étant venuë, le calme nous reprit, le Ciel deuint obscur, & se mit à éclairer si effroyablement, qu'on ne voyoit que du feu. Sur les neuf heures du soir, vn puchot qui s'estoit formé dans ces chaleurs, prit nostre nauire inopinément par le beau-pré, & le coucha sur le costé, en sorte que nous crusmes tous estre perdus; mais comme il eut peu de prise sur cet endroit, il passa incontinent, & le nauire se releua petit à petit. Ce tourbillon emporta auec soy en passant, toutes les morts, les sangs, les testes, & les autres

## DE L'AMERIQUE EN FRANCE.

pes tres frequentes remonstrances n'auoient pur fien gaigner. Ie ne sçay si ce vent estoit du saince Esprit; mais ie suis certain qu'en vn moment, il sit de plusieurs blasphemateurs, impies, lubriques, & determinez, vne troupe de penitens qui n'auoient plus que le peccani, & le Misèrere en bouche, chacun se doutant bien que ce puchot postoit en croupe vne tempeste, de laquelle nous autions de la peine de nous retirer.

En esser, apres quelques coups de tonnerre, le vent se prit à souffler auec tant d'impetuosité, que l'onfut contraint de mettre à la cappe, où nous ne fusmes pas plus de deux heures, que toutes les voiles furent mises en pieces, & nous fusines contrains de pouger à mast & à cordes le reste de la nuit, nous dessendant toussouts au mieux qu'il estoit possible des coups de mer. Auant qu'il fut jour, le vent deuint si violent, la mer si horriblement émeuë, & l'air si obscur & vilain, qu'on ne voyoit pas vn homme en plain jout d'vn bout du nauire à l'autre: Tout le monde perdoit courage & le soin de se soulager, pour se disposer à la most, exceptez trois Portugais habiles hommes en fait de marine, & sans lesquels nous fussions mille fois peris. Le matin venu, on déchargea le nauire de tout ce que l'onpeût, iusqu'à jettet deux pieces de canon, & la chaloupe dans la mer: mais la tempeste augmentoit de moment en moment, & crût iusqu'à tel point, que iene croispas que depuis dix

## 90 REMARQUES DES RETOURS

ans, il s'en soit veu vne si horrible. Vn de ces Portugais se tint dix-huit heures d'arrachepied au gouvernail, apres lesquelles tout abatu de trausil, il succomba, & en donna la charge à vn autre; & au mesme instant vn fortunal, ou coup de mer, donnant contre l'arriere du nauire, enfondre la Chambre, romp le gouvernail en deux pieces, & passant par dessus le nauire, l'emplit & le combla tout d'eau; de sorte que la pesanteur des eaux l'arresta tout court entre deux ondes de mer, hautes comme des montagnes, dont celle qui la suivoir en

queuë le deuoit infailliblement engloutir.

le ne me flate point, ie sçay via peu ce que c'est que de la mer: mais il est constant qu'humainement parlant, nous ne deuions pas demeurer vn moment sur l'eau : l'ay imputé nostre salut aux vœux que nous auions tous vnanimement fait à la sainte Vierge le mesme iour au matin. Cependant, les matelots qui estoient à demy morts (car c'étoit le troisiéme iour que nous passions sans boire, sans manger & sans dormir) voyans qu'il falloit perir, se prirent tous à faire leurs derniers efforts, comme des personnes qui agonisent contre la mort. Iamais iene vis de plus prompts & feruents ouuriers: en vn moment, tous les hauts-bans & cordages du grand mast, furent mis en pieces, & vn Charpentier adroit & vaillant garçon, en trois ou quatre coups de haches jetta le grand mast dans la mer, lequel en tombant rompit & emporta auecsoy, le mast d'artimon. Le nauire estant déchargé d'vn si

grand fardeau, commença à se ressoudre, à voguer, & à estre le joüet des flots, comme il auoit esté auparauant, en sorte que nous eusmes le temps de Tetter toute l'eau auec des seaux; de bonne fortune pour nous, le tillac estoit estanché, & il entra fort peu d'eau dans le fond de cale. On racommoda en suite, quoy qu'auec beaucoup de peine, le gouuernail le mieux qu'il fut possible. Celafait chacun prit courage, & se resolut de reculer iusqu'à la muraille,& se roidir contre la mort les perils & les desastres, dans lesquels nous estions comme enseuelis; & dés là, plus de paresseux dans le vaisseau; les plus malades qui sembloient auoir la mort sur les levres, estoient des premiers au trauail, vn coup de sisset faisoit courir trente hommes où il n'en falloit qu'vn; cette diligence nous seruit beaucoup, car quoy que la tempeste continua auec la mesme violence iusqu'au lendemain matin, nous ne receusmes aucun coup de mer qui passa par dessus le nauire.

La mesme nuiell'air deuint serain, & l'on vit des Estoiles, ce qui nous apporta vne tres-grande consolation; car c'est vne maxime infaillible des Pilotes, que lors qu'on voit des estoiles la nuict, on voit infalliblement le Soleil le iour suiuant. Le matin le vent s'appaisa tout à coup, & se mit à l'Oüest, qui essoit le vent propre pour faire nostre route; mais comme les ondes qui auoient esté excessiuement émeuës par le vent de Nort, rouloient en core grosses & hautes comme des montagnes, auec

#### 92 REMARQUES DES RETOURS

impetuosité contre le vent, le nauire se prit à tanguer si rudement à la rencontre des ondes, qu'à tous momens nous estions dans l'apprehension qu'il se separast en deux pieces, & que nous trouuassions dans le beau-temps le naustrage, que nous autons heurousement échapé au plus fort de la tempeste. Cela dura enuiron six heures, apres lesquelles

tout s'appaisa

Or comme ie ne diray rien de mon second retour en France, il faut que ie couche icy deux choses tres-remarquables qui nous arriverent au mesme endroit, où nous auions esté si mal menez de la tempeste. La premiere, c'est qu'vn iour que la chaleur auoit extraordinairement excedé, nous vismes fur les trois heures apres midy, comme aux quatre coings de l'horizon, quatre grosses nuës, espoisses & fortobscures, lesquelles jettoient seu & flammes de tous costez, & dans chacune d'icelles grondoit vn tonnerre different. Toutes quatre montoient vers le Zenit, comme poussées par quatre vents contraires, & en montant entreprenoient toute la hauteur de l'horizon. Dieu sçait de quelle apprehension i'estois alors saisi; quoy que ie n'en fisse aucun semblant, ie m'attendois de n'en auoir pas meilleur marché que la premiere fois, nous n'eusmes pourtant que la peur. La nuit venuë les quatre nües & les quatre tonnerres s'entreioignirent, & des quatre n'en firent qu'vn, qui faisoit autant de bruit tout seul, que tous les quatre ensemble. Sur les dix heures, le tonnerre se prit à es-

## DE L'AMERIQUE EN FRANCE. 93

clarer effroyablement dix ou douze coups de suite, à la sin desquels il tomba dans nostre nauire,
coupa la grande voile en deux pieces par le trauers, brisa quelques cordages, & passa sans faire
tort à personne, laissant pourtant apres soy vne
odeur desoussire si infecte, qu'elle faisoit bondir le
cœur. Cela passé nous continualmes nostre route
auec quelqu'autres rempestes, desquelles ie ne diray rien, puisque c'est vne chose ordinaire dans le
retour des Indes.

La seconde, c'est qu'au mesme endroit, apres cette rude tempeste, la mer estant deuenuë calme, elle nous parut plus terrible que durant l'orage; car nous la vismes couuerte d'herbe comme vn pré à demy noyé: de sorte, que le nauire auoit de la peine à auancer, à cause de la grande quantité de ces herbes qui s'amassoient au deuant du Beaupté. Cela nous dura plus de cinquante lieuës. Ie ne diray rien dauantage de cette herbe, ie renuoye le Lecteur en ma 3. Partie, chapitre 1. §. 31. auquel lieu i'en traiteray assez amplement.

Ie ne veux pas aussi obmettre vne remarque, qui me semble assez curieuse, qui est que durant toute cette grande trauersée de dix-huit cens lieuës, il ne se passa pas vn seul iour que ie n'aye veu des oyseaux: car depuis les isses Canibales, iusques au trente-six ou trente-septième degré, l'on voit tousiours certains oyseaux appellez Fregates, & Fous, & vne espece de Mauue, que l'on nomme Festu-en-cul: & depuis là, iusques à cent lieuës

#### 94 REMARQUES DES RETOVRS

des terres de l'Europe, il y a des Arondelles marines qui se voyent tous les iours, & qui sont un presage de tempeste, lors qu'elles paroissent en grand nombre: si-tost que l'on approche des terres de l'Europe, l'on commence à voir des oyseaux de prose, des Alossettes, des Chardonnerets & autres semblables, qui estans emportez par les vents perdent la veuë de la terre, & sont contrains de se venir percher sur les masses des sentes perdent la veuë

les masts & sur les cordages des nauires.

Retournons chercher nostre pauure Fregate, qui n'a encore fait que cinq cens lieuës, & est à treize cens lieuës du port où elle doit arriuer. Cependant desmastée de deux masts, toute brisée de coups de mer, vn gouuernail rompu, qui ne tient qu'à deux méchantes planches cheuillées: Nous voila tous dans vne grande perplexité; de relâcher aux Isles, il y a cinq cens lieuës, & le vent est contraire; d'aller à Madere, on se détourne de deux cens lieues. Neantmoins tous les passagers, qui apres vne si rude secousse de mer, ne demandoient que la terre, crioiet tous d'vne voix qu'il falloit aller à Madere, par ce qu'il y auoit trop peu de viures dans le nauire, pour aller jusqu'en France auec vn mast. Mais le Capitaine qui craignoit que tout son monde ne le quitast, se resolut de plustost perir en mer, que de prendre terre en aucun lieu. Nous auions sauué de nostre débris, la grande vergue du grand mast, de laquelle on sit vn mast, sur lequel on ajusta au mieux que l'on pust vne grande voile, qui sans doute nous au-roit beaucoup seruy, n'eut esté qu'à trois iours de

là, vn tourbillon de vent prit le mast, la voile & les cordages, & les emporta dans la mer. Ce tourbillon fut suiuy d'vne autre tempeste non si violante que la premiere, ny de si longue durée; mais qui ne laissa pas de nous donner bien de la peine.

Enfin, pour couper court, nous acheuasmes nôtre voyage, qui dura en tout quarante deux iours, pendant lesquels nous experimentasmes tant de maux, & sismes des ieunes si rigides, qu'à nostre arriuée les habitans de la Rochelle virent dans nospersonnes de viues images de leur ancienne misere; car nous n'auions que la peau sur les os, & le plus fort d'entre nous auoit de la peine à se soustenir.

Fin de la premiere Partie.



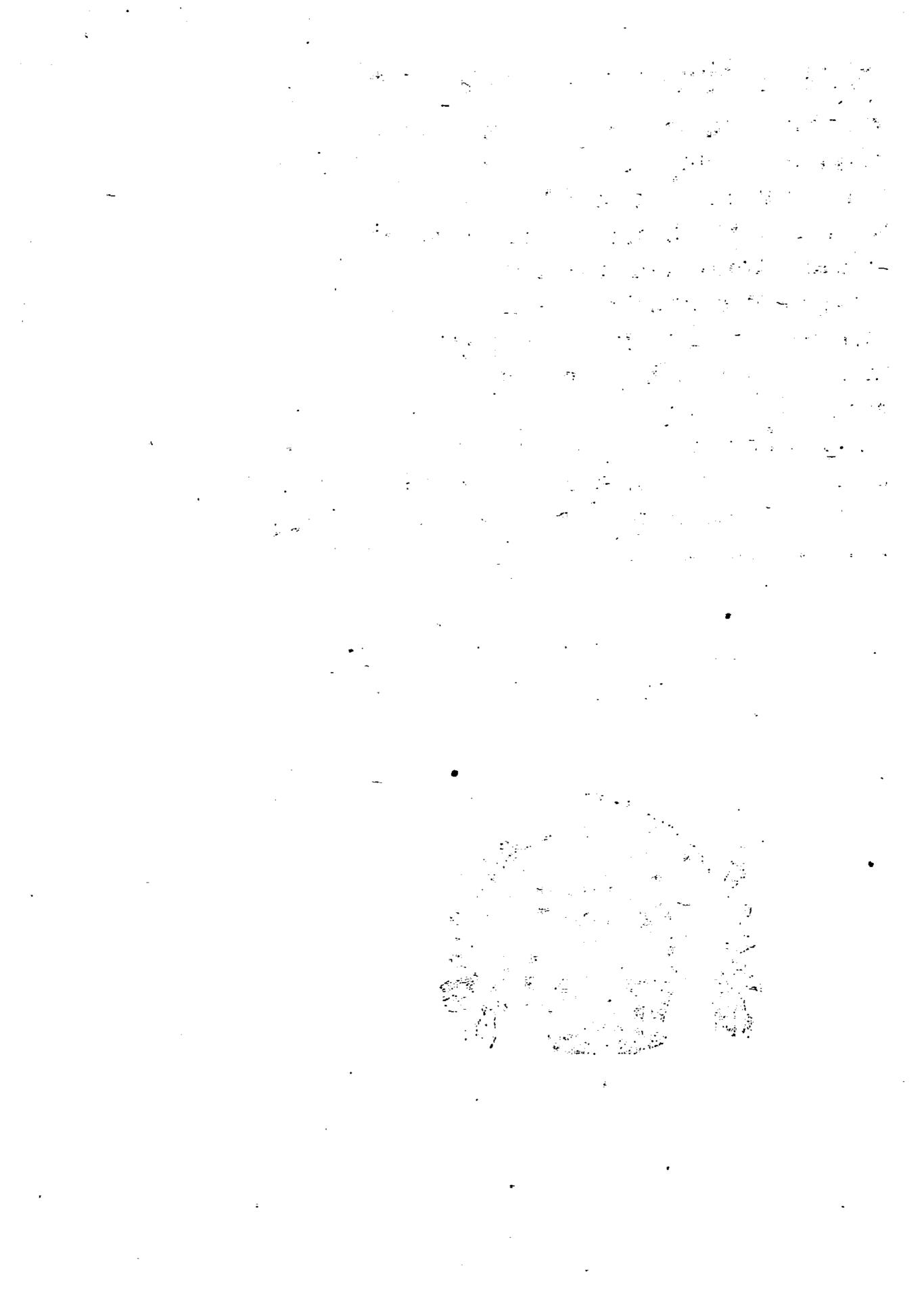

## SECONDE

# PARTIE.

DIVISEE EN DEVX TRAITEZ.

#### I. TRAITE'.

Esclaircissement de quelques particularitez des Antisses de l'Amerique.

De la Temperature de l'air. De la diuersité des saisons. Des differentes agitations de l'air. Du slux er du reslux de la mer.

#### II. TRAITE.

Description Generale de la Guadeloupe: Des Mineraux: Des Pierreries et des Materiaux: Des Rivières, des Torrens, des Fontaines, 65 des Estangs.

The second secon The state of the s . 3



## SECONDE PARTIE,

Diuisée en deux Traitez.

#### I. TRAITE'.

Esclaircissement de quelques particularitez des Antisses de l'Amerique.

De la Temperature de l'air. De la diuersité des saisons. Des différentes agitations de l'air. Du flux es du reflux de la mer.

#### II. TRAITE.

Description generale de la Guadeloupe : Des Mineraux: Des Pierreries & des Materiaux : Des rivieres, des torrens, des fontaines & des estangs.

De la Temperature de l'air.

#### CHAPITRE PREMIER.

En'est pas sans raison, que les anciens Geographes faisans cette belle division du Ciel & de la Terre en cinq Zones par les cinq cercles, desquels ils composent la Sphere, ont crû

non leulement que les regions situées sous les Zon nes extrémes, c'est à dire, sous les poles Arctique & Antartique estoient tout à fait inhabitables; mais encore toutes celles qui sont sous la Zone moyenne, communément appellé Torride, qui est depuis le Tropique du Cancer, iusqu'au Tropique du Capricorne. Les premieres, à raison des grandes, & continuelles froidures, causées par le perpetuel esloignement du Soleil:Les secondes, au contraire, par la presence continuelle de ce bel Astre, qui par les deuorantes ardeurs de ses rayons, brusse & desseiche, à ce qu'ils disent, tellement la terre, qu'elle est non seulement incapable d'y entretenir des habitans, non plus que des animaux: mais mesme ne peut porter ny arbre ny plante.

Les raisons qu'ils ont eu de faire ce iugement sont si apparantes, qu'iln'y a point de bon esprit qui ne s'en laissa persuader, puisque l'experience nous apprend, que d'autant plus que le Soleils'éloigne de nous, d'autant plus sommes-nous tourmentez du froid, & que lors qu'il est au Tropique du Capricorne, les neiges, les glaces, & les frimats nous déuorent: au lieu qu'au contraire, plusil s'approche de nous, plus nous ressentons de sa chaleur; & lors mesmes qu'il arriue au Tropique du Cancer (duquel nous sommes distans de plus de huit cens lieuës) nous pasmons & estousons de chaleur, & quelquesois ces chaleurs arriuent à tel point, qu'on n'en sçauroit soussers d'auantage sans

#### ANTISLES DE L'AMERIQUE.

Mourir. Quelle conjecture donc peut-on faire des lieux sur les quels il passe deux fois l'année, & darde ses rayons à ligne perpendiculaire, puisqu'en France en estant essoigné de huit cens lieuës, il cause de si estranges essets. Cette opinion a eu vne infinité de Partisans tres fameux, entr'autres, Aristote au second Liure des Meteores, Ciceron, Philon Iuif, Pline, le Venerable Bede, & l'Ange de l'Ecole nostre S. Thomas, dans la 1. Partie de la Somme, quest. 102. art. 2.

Neantmoins il s'est trouué des esprits tres-genereux, qui malgré l'authorité de ces grands Genies, & le sentiment commun de tous les Docteurs n'ont pû trahir la verité qu'ils ont connû par la lumiere de la raison; ils se sont declarez pour elle, ont embrassé ses interests contre le torrent, publians que la Zone Torride estoit habitable, que la chaleur y estoit agreablement temperée, & qu'on y respiroit vn air sain & delicieux. Entre ceux qui ont soustenu cette opinion, Polibe, Ptolomée, Auicenne, Auerroës, & Albert le Grand, sont les plus considerables.

La suite des temps a fait connoistre la verité de leur doctrine, & a obligé leurs plus grands ennemis à se declarer les Sectateurs d'une opinion, qu'ils auoient combatuë auec de si apparantes raisons: car l'experience, qui est la maistresse des Arts, a fait voir par les essets ce qu'on croyoit impossible, puisque dans la découuerte de ce nouveau monde, on a reconnu que toutes les regions situées

N iij

sous la Zone Torride, tant au deçà qu'au de là de la ligne Equinoctiale, sont les plus benignes, les plus saines, & les plus temperées de toutes les regions du monde: d'où vient que plusieurs Theologiens ont tenu que la terre d'Edem, ou le Paradis terrestre, étoit situé sous l'Equinoxe, comme au lieu le plus agreable de toute la terre.

le trouue trois bonnes raisons de cecy. La premiere se peut tirer à mon iugement, de la route ordinaire du Soleil, qui sous l'Equinoxe ne paroist iamais plus de douze heures; de sorte qu'égalant les iours auec les nuits, le peu de temps qu'il a eu pour échausser l'air par sa presence pendant le iour, est suffisamment temperé durant autant de temps de

son absence, par les fraischeurs de la nuit.

l'ay aussi obserué que le Soleil ne se leuant qu'enuiron sur les six heures, il est pour l'ordinaire plus de dix heures auant qu'on ressente l'importunité de sachaleur: depuis dix iusqu'à trois la chaleur est grande, auquel temps elle decline peu a peu. Les Portugais & les Espagnols en ces regions ne sortent iamais pendant cette chaleur; ils dissent de bonne heure, puis se mettent au list, iusqu'à ce qu'elle soit vn peu passée. Mais quelque chaleur qu'il fasse pour lors, elle n'est iamais si excessiue que celle qu'on experimente en France au sort de l'Esté.

La seconderaison se peut prendre, de ce que toutes ces regions, sont environnées, & s'il saut ainsi dire, lauées & rassraischies des caux de l'Ocean:

105

Or estant veritable, que les eaux de la mer raffraischissent les regions qu'elles enuironnent, comme il appert dans l'Europe, où les costes de la mer sont tousiours plus froides que les terres qui en sont éloignées; il en faut tirer cette consequence, que les fraischeurs de la mer contribuent beaucoup à cette temperature. l'ay pris garde particulierement dans la Guadeloupe, qu'il se leue durant la nuictnon seulement de la mer, mais encor des riuieres (desquelles elle est auantageusement sournie) certains froids picquants, capables de temperer l'ardeur du iour, & qui mesme bien souuent contraignent ceux qui sont proches des riuieres, de s'approcher du seu, comme s'ils étoient en France.

La troilième raison se prend des thresors de la diuine Prouidence, qui outre les vents Alisez, desquels i ay cy-deuant parlé, ne manquent iamais de faire leuer vn petit vent le plus agreable du monde, qui troisfois le iour, au matin, à midy & sur le soir, se glissant & comme folastrant le long & à fleur de terre, raffraischit toutes ces contrées. Les habitans du pays appellent ce vent, la Brise, & est attendu d'eux tous ses iours, comme vne benedi-Ction toute particuliere de Dieu, qui est non seulement vtile aux hommes & aux animaux; mais encore qui rend fertile la terre, & luy sert beaucoup à la production de ses biens.

## De la dinersité des saisons.

#### CHAPITRE SECOND.

Ncor que les glaces n'endurcissent iamais les eaux, que les neiges ne blanchissent iamais les montagnes, & que la gresse ne tombe iamais dans nosisses, neantmoins le Soleil venant à s'absenter tirant vers le tropique du Capricorne, on remarque tant en son absence, qu'en son retour quelque diuersité de saisons: mais quelque diligence qu'ayent pû faire les habitans du pays, ils ne les ont pû diuiser qu'en deux; sçauoir, en Esté & en Hyuer, sans pouuoir trouuer vn temps en toute l'année, pour donner vn lieu arresté au Printemps ny à l'Automne, puisque ce qui se fait pendant ces deux saisons dans l'Europe, se fait dans ces lieux presqu'en toutes les parties de l'année.

Il faut remarquer que l'Hyuer & l'Esté de ce pays là, sont tres-differends de ceux de l'Europe, soit dans leurs causes, soit dans leurs effets; car l'Esté qui esticy causé par la presence du Soleil, est là causé par son éloignement; & au contraire, la presence du Soleil fait l'Hyuer en ces pays là. De sorte que cét œil du monde venant à s'éloigner de la ligne, & tirer vers le tropique du Capricorne, iusqu'à son retour au deçà de la ligne (ce qui dure pour l'ordinaire depuis le mois de Nouembre, iusqu'au mois d'Auril) pendant ce temps il ne paroist

quali

ANTISLES DE L'AMERIQUE.

quasi point de nuages dans l'air, & se le leuent fort neu de vapeurs & d'exhalaisons. L'air demeure ur, sec, & serain, & il ne pleut presque point dans poutes les basse terres des illes. Ce beautemps fait qu'on nomme cette saison Esté, quoy qu'il cause beaucoup d'effets quasissemblables à ceux, que cause l'Hyuer dans l'Europe; car cette grande scicheresse fait que la pluspart des arbres qui ont les leuilles rant soit peu tendres, se dépouillent de leur verdure: toutes les herbes seichent, & sont comme grillées sur la terre, les sleurs baissent la teste & sessétrissent: En vn-mot, si la pluspart des arbres n'auoient les feiilles v d'une nature forte, comme le laurier, l'oranger, le buys, ou le hou, & qui par consequent demeurent toussours verdoyantes malgré les iniures des Hyuers, sans doute le pays deuiendroit aussi triste que la France dans le cœur de l'Hyuer, il cancia anni amo, annino, ca

Dauantage les animaux, particulierement les infectes & amphibies, comme les lezards, crables, foldats, qui sont les viures les plus communs du pays, abhorrent & fuyent cette aridité, gaignent le haut des montagnes, se cachent dans le creux des arbres, sous des rochers & dans les precipices, reconnoissans ces lieux plus humides & plus conformes à la conservation de leur vie. D'où vient que les habitans appellent ce temps, l'arriere saison, dautant que s'ils ne sont secourus des raffraischissemens qu'on leur apporte de l'Europe, ils ont biende la peine à chercher leur vie, & mangent

bien souvent leur pain sec. La Brize, dont say parlé cy deuant, est plus reglée & se fait plus agreablement ressentir dans cette saison que dans l'hyuer, d'où vient qu'elle est beaucoup plus saine.

Mais quand le Soleil a repassé la ligne, & qu'il commence à s'approcher du Tropique du Cancer, dardant ses rayons plus à plomb, il fait leuer yne grande quantité de vapeurs, tant de la mer que des lieux marescageux: dans ces vapeurs il se forme de grands & horribles éclats de tonnerre, qui font pourrant plus de bruit & de peur que de mal; car en sept années que i ay demeuré dans la Guadeloupe, ien ay iamais ouy dire qu'il ait fait aucun dommage, ny aux hommes ny aux animaux. Le tonnerre venant à cesser, le temps se met tout à fait à la pluye, la quelle dure quelquefois, huict, dix, douze, quinze iours sans aucune interruption. Ces pluyes refroidissent tout le pays, & c'est ce qui fait appeller cette saison', hyuer; carpendant 7. mois, à peine se passe-il vne semaine sans auoir de la pluye. Commence and analysis of the second o

Ce plunieux hyuer excite dans son commencement grand nombre de maladies, principalement des siévres, des catares, des douleurs de dents, des apostumes, des viceres, & autres semblables incommoditez: C'est dans ce temps là que nous auons plus de peine auprés des malades, d'autant qu'ils sont en grand nombre par tous les endroits de l'isle.

## ANTISLES DE L'AMERIQUE.

Les effets de cét hyuer sont bien differents de ceux que cause l'hyuer dans l'Europe; car dés les premieres pluyes, qui sont tant soit peu abodantes. tous les arbres se reuestent de leur premiere verdure & beauté, & poussent toutes leurs fleurs dehors: toutes les forests sont remplies d'odeurs si suaues & si rauissantes, qu'elles pourroient égaler les meilleurs parfums de l'Europe: Les prez reuerdissent, les sleurs embellissent la terre; en sin, cét Hyuer a le mesme effet que le Printemps dans la France. Tous les animaux descendent de la montagne; les Homars, les Escreuisses, les Orables & d'autres especes de Cancres change at de boquille. Les Lezards, les Serpens, les Couleuvres & les autres reptiles quitent la vieille peau, pour se reuétir d'vne nouuelle. Les poissons, qui pendant la seicheresse gaignent le plain de la mer, se raprochent des costes & entrent dedans les riuieres; desorte qu'il n'y a que les paresseux & les mal-adroits à la pesche qui en peuuent auoir disette. La tortuë, le caret, & la caoiianne, terrissent en si grande abondance qu'apres en audir fait bonne chere pendant l'Hyuer, on en peut faire bonne prouision pour l'arriere saison. 232, vioud écyaune de signores, pro

Des différentes agitations de l'air.

#### CHAPITRE TROISIESME

Voy que i'aye assez amplement discouru de la temperature de l'airau chapitre premier de

cette seconde Partie, l'ay crû qu'il estoit necessaire pour ne sien obmettre, & pour l'entiere satisfa-Ction du Lecteur curieux, de traiter icy de quelques agitations de l'air assez estranges, dont les premieres sont les Ouragans; les secondes, les Puchors; & les troissémes, les Rafalles, qui sont assez communes en France.

-renormand tedomanal of an english ver and no ; vous Desis Ouragans. el empregment. 3.0 4.

Es Ouragans sont de tres horribles & tres-Diviolentes rempestes, qu'on pourroit nommer de vrayes images de l'incendie finale, & destruction generale du monde. Ils arriuent pour l'ordinaire de cinquisen eing ans, ou de sept ans en sept ans, & presque toussours sur la fin de l'Hyuer; c'està dire, depuis le commencement d'Aoust iusqu'à l'amy-Septembre, & seforment de cette sorte.

On voit pour l'ordinaire la mer deuenir tout à coup calme, & vnie comme vne glace, lans faire paroiltre le moindre petit soussement de ses Ondes surface puis tout incontinent l'air s'obscurcit, se remplit de nuages épais, & s'entreprend de toutes parts; apres quoy ils enflamme & s'entrouure de tous voltez par d'effroyables esclairs, qui durent assez long temps; il se fait en suite de si estranges coups de tonnerre, qu'il semble que le Ciel tombe par pieces, & que le monde veuille prendre sin. La terre tremble en plusieurs endroits, & le

## ANTISLES DE L'AMERIQUE.

vent sousse auectant d'impetuosité, qu'il déracine les plus beaux & les plus grands arbres des forests, abat presque toutes les maisons, arrache tous les viures, ruine tout ce qui paroist sur la terre, & contraint bien souvent les hommes de se tenir, pendant cette épouventable tempeste, à des souches d'arbres, afin de se guarantir d'estre emportez par les vents: Mais ce qu'il y a de plus dangereux, & qui cause de plus grand dommage, est qu'en vingtquatre heures, & quelquefois en moins de temps, il fait rout le tour du Compas, ne laissant Rade, ny aucun Havre à l'abry de ses outrageuses impetuosnez; de sorte que tous les nauires qui sont pour lors à la coste, perissent mal-heureusement, sans qu'aucun de ceux qui sont dedans puisse se sauucr.

Cette bourasque passée, on peut contempler le plus triste spectacle qu'on se puisse imaginer. On voit les pans & les pieces des montagnes croüllées & sondués par les tremblemens de terre, les sorests renuersées, & les maisons abatues par la violence des vents; quantité de pauures samilles ruynées par la perte des biens de la terre, & des marchandises qu'ils auoient dans leurs cases, desquelles ils sauuent tres peu de chose. On voit grand nombre de beaux vaisseaux brisez & fracassez contre les escüeils, rous les pauures matelots noyez, les vis roulans dans les ondes, les autres à moitié ensoitis dans le sable de la riue; en vin mot, c'est une chose tellement uiste & tellement déplorable, que si le de-

sordre arriuoir souuent, ie ne sçay qui auroit le cœur & le courage d'aller aux Indes.

Quelques habitans du pays croyent que les Sauuages s'en apperçoiuent long-temps auparauant, & qu'ils en sont aduertis par leur Rioches ou Maboyas; dautant que depuis que les isles sont habitées, il n'est point arriué de Oüragan, que les Sauuages n'ayent predit. Pour moy, ie crois que ce sont pures fables, car les Sauuages ne manquent iamais de nous les predire tous les ans, quoy que pourtant leur Almanach se trouue faux; mais il est impossible que les prédisant toutes les années, ils ne disent quelquefois la verité quand ils arriuent. La pluye d'eau salée en est vn infallible pronostique.

Du Puchot.

in a construction Since I Later in the market

a magnification from its orthogonalisme deviced.

E Puchot est vn certain tourbillon de vent, qui se forme dans vne nue opaque trop ardament échaussée par les rayons du Soleil. On voit sortir de cette nuë comme vne corne d'abondance, composée de la matiere de la mesme nuë, dans laquelle ce tourbillon est enfermé. Or cette corne descend en tournoyant, sans toutefois quiter la nue, iusqu'à tremper son extremité dans la mer; & elle aspire & enleue, ie ne sçay par quelle vertu, plus gros qu'vne maison d'eau, & la porte si haut dans l'air, que si à sa recheute elle rencontroit yn nauire

sous elle, quelque puissant qu'il pust estre, il seroit en danger de perir. Ce tourbillon est tellement apprehendé des Nauigateurs, que si-tost qu'ils l'ont découuert, s'il prend sa route vers eux, ils brouïllent toutes les voiles, s'arrestent tout court, & attendent qu'il soit passé: il est pour l'ordinaire vn si-gne de grande pluye.

Des Rafalles. 1 25 0 18 210 110

S. I'II. Desertion of the state of the state

D'Afalle est vne certaine bousses de vent, qui L's'engendre dans les lieux les plus marescageux, & comme le crois, des froides vapeurs qui s'éleuent du creux des valées, lesquelles estant repoussées par la chaleur de l'air, se roulent deçà & de là, auec autant d'impetuosité que d'inconstance; & en fin, se precipitent du haut des montagnes dans la mer, & appuyent sirudement sur les voiles des vaisseaux, que sion n'est bien diligent à baisser les huniers & larguer les écoutes, on est au risque de perdre des masts, ou de sombrer sous les voiles. Ces Rafalles sont fort frequentes aux auenuës des terres, qui sont montagneuses le long de la mer. Les Nauigateurs experts les sçauent bien reconnoistre, & s'en donnent de garde fort diligemment. 

The first to the manufacture of any action

and the first of the first property of the state of the s

Du flux er du reflux de la mer.

## CHAPITRE QVATRIESME

- Bir Long The war day to style file to be a Vi voudroit entreprendre de rechercher la cause du flux & du reflux de la mer, & les differentes courses des marées le long des terres, il faudroit faire des Ephemerides toutes entieres: éplucher auec beaucoup de soin & de trauail les diuerses mutations de la Lune, & de toutes les autres Planettes: Il faudroit de plus remarquet fort diligemment les situations des terres, toutes les pointes qui auancenten mer, tous les culs-de sacs, & toutes les sinnosités de la terre, lesquelles causent aurant de différétes routes de marées, qu'elles sont differement establies, & mesme au bout de là, ily autoit en core iuste suiet de craindre, ie ne dis pas de se precipiter dans la mer pour estre compris par elle, ne pouuant comprendre son flux & son reflux, comme on dit qu'il arriva à Aristote; mais au moins de ne pouvoir plainement satisfaire les esprits curieux sur ce suiet : outre que ce n'est pas mon dessein de traiter toutes ces matieres à fond; mais seulement de coucher icy ce que i'ay reconnu de plus remarquable. L'ay donc obserué que depuis le Tropique du Cancer, le flux ordinaire de la marée tire droit de l'Orient à l'Occident, aussi bien que les vents desquels nous auons parlé, & cela auec d'autant plus de rapidité, que la mers approche

che dauantage des terres; ce qui est fort aisément remarqué des bons Pilotes, par le calcul exacte qu'ils font de leur route, dans lequel ils peuuent reconnoistre que voguant d'vn ventégal, ils font plus de chemin en s'approchant des terres, qu'ils ne faisoient en plaine mer. On reconnoist encore cela fort particulierement au bras de mer qui font la separation des isles, & sur tout entre les Xainctes, & la Guadeloupe, où il y a vn si grand flux & rapidité de marée vers l'Oïiest, que si en arriuant on ne serre le vent de bien prés, dans ce petit trajet, qui n'est que de trois lieuës au plus, la marée vous emporte & vous fait dériuer quatre ou cinq lieuës auaut le vent; de sorte qu'vn nauire est contraint de louueier quelquefois cinq ousix iours de temps pour aborder la terre, la quelle on eut aysément atteint en deux ou trois heures au plus, si on s'estoit donné de garde de cette marée.

Les flux & le reflux sont aussi bien reglez tout le long de ces costes, comme dans l'Europe: mais cela paroist fort peu à raison que les mers sont creuses & profondes; mais dans les lieux où les terres sont plates, & où il y a des hauts fods, on voit la mer se retirer deux fois le jour, aussi bien que dans la France. Ma pensée est qu'il en est de mesme de la mer Mediterranée, dans laquelle pour estre extremément profonde, on ne remarque presque point de flux & de reflux; & que c'est vne pure réuerie de croire & de vouloir persuader aux autres qu'il y ait des mers, qui ont tant soit peu de communication PARTIC. DES ANTISLES DE L'AMER.

auec l'Ocean, dans lesquels le flux & le reflux ne se rencontre point. Il faut aussi remarquer que tant dans la rapidité & la vistesse des marées, que dans l'augmentation ou la diminution des flots, il se trouue du plus, ou du moins, selon l'accroissement ou la dessaillance de la Lune, tout de mesme que dans nos costes.

#### TRAITE.

DESCRIPTION GENERALE DE l'Isse de la Guadeloupe: Des Mineraux: Des Pierreries & des Materiaux: Des Rivieres: Des Torrens, des Fontaines & des Estangs.

Description generale de l'Isle de la Guadeloupe.

#### CHAPITRE PREMIER.

Description de la terre toute nue.

en de la companyate de 'Isle, que les Saunages appelloient Karukera, & que les Europeans nomment Guadelpupe, à cause de la beauté, & de la bonté deses eaux; prend sonétymologie d'vn commun Prouerbe des Espagnols, qui pour exprimer vne chose excellente, luy donnent le nom



DESCRIPTION DE L'ISLE DE LA GVAD. 115
I'vn ancien & fameux Autheur, appellé Lopez; de lorte que Lagua de Lopez, vaut autant à dire, que les meilleurs eaux qui se puissent trouver: & en esset, outes les flotes d'Espagne en allant aux Indes, estoient obligées par Arrest du Parlement de Madrid, de prédre des caux dans cette isle, & l'ont toujours fait iusqu'à ce qu'elle ait esté habitée par les François. Quelques Autheurs disent, & peut estre plus veritablement, que les Espagnols l'ontains aommé à raison de sa ressemblance, auec les monagnez de Nostre Dame de la Guadeloupe en Espagne. Cét isle est située à seize degrés de la ligne Equinoxiale, tirantvers le Nort.

Sud, iusqu'à la pointe du petit fort qui regarde le Nord, elle peut auoir vingt ou vingt deux lieuës au plus. Et depuis cette pointe iusqu'au fort de saincle Marie, qui regarde l'Orient, quinze ou seize lieuës: Et dix ou douze du fort de saincle Marie, iusqu'au fort Royal, lesquelles toutes fontenuiron quarante-cinq ou cinquante lieuës de circonference: Elle

en peut auoir hui & de diametre.

Pour décrire cette ille auec ordre & auec methode, il se faut servir de cette division ordinaire de coutes les isles; sçauoir, de Cabsterre, & de Basseterce. Cabsterre, c'est comme qui diroit, caput serre, teste de terre; car comme le vent tire consours de Orient à l'Occident; cette partie de la terre qui sait sace au vent, est appellée Cabsterre, & celle qui lattau dessous du vent, Basseterre; quoy que pour

l'ordinaire elle soit plus haute & plus montagneuse que les autres, comme l'on peut reconnoistre dans la Guadeloupe ou la Cabsterre, fait montre d'vne belle terre, plate & vnie, longue desept à huict lieuës, large de trois à diuers endroits, & habitable par tout. Cela tient depuis le fond du petit cul-de sac, iusqu'au trou au chat. Depuis là iusqu'à la riuiere du petit Carbet, c'est vne terre tout à fait inhabitable, à cause d'vn certain piton en forme de pain de sucre, qui se leue insqu'au dessus des nuës, & duquel, entre ces deux riuieres, qui n'ont qu'vne bonne lieuë de distance, coulent treize rauines, accompagnées de presque autant de mornes & petites montagnes, dont quelques-vnes sont assez hautes & difficiles à monter. Depuis la riuiere du petit Carbet, iusqu'à la riuiere du trou aux chiens, il y a vne lieuë de pays habitable assez vny, & ou on peut prendre plusieurs estages d'habitations: il s'y trouue pourtant quelques bancs de roches. Depuis cette riuiere iusqu'à la grande Ance, on peut prendre de costé & d'autre plusieurs belles habitations; mais iene crois pas qu'il y ait plus de deux estages: & mesme dans la grande Ance, il y a plusieurs habitations qui n'ont pas leur chasse entiere de mille pas; dautant qu'elles sont bornées des rochers ou des montagnes. Tout le reste iusqu'au foct royal, est vn pays fort couuert de mornes, & où il faut toussours monter & descendre: C'est pourquoy, nos habitans, qui sont assez delicats en fait d'habitations, l'ont negligé iusqu'à present. Il y a dans le

territoire du fort quelques habitations sur les croupes des montagnes: mais depuis le fort iusqu'à la riuiere salée, il n'y a pas vn poulce de terre habitable. Ce sont toutes montagnes hautes à perte de veuë en forme de creste de coq, & escarpée de toutes parts. Depuis cette riuiere salée, iusqu'à la riuiere des Gallions, il y a mille ou douze cens pas habité, au dessus desquels est la montagne de Tourfous, ou l'on peut prendre trois ou quatre estages dans vn paysfort vny. Depuis là iusqu'à la seconde riuiere des Peres, c'est vn tres-beau pays, non tout à fait vny; mais entremessé de quelques petites coulines qui le rendét plus agreable. Au dessus des premiers & seconds estages sont les montagnes de belle veuë, & de beau Soleil, où il y a deux ou trois estages de belles habitations. De là iusqu'à la rimiere du Plessis, il n'y a qu'vn seul estage d'habitations à prendre, dont quelques-vnes sont sur la pente de quelques montagnes extremément roides. Depuis la pointe Duplessis, iusqu'à celle des vieux habitans, toutes les habitations des premiers Estages sont incommodes & coupées de diuerses montagnes. Mais au dessus de ces premiers estages,il y a vne lieuë de tres beau & de tres bon pays. Tout le fond des vieux habitans, est un pays plat, fort agreable, & où il y a en diuers endroits, deux on trois estages d'habitations à prendre. Depuis Ance à la barque, jusques vers les fontaines bouillantes, ce ne sont que montagnes, rochers, & precipices assez dangereux: il y a pourtant quelques

habitations enuiron la moitié du chemin, lesquelles sont assez incommodes. Depuis les sontaines bouillantes iusqu'au petite islet aux Gouyanes, tout cela est habité; mais c'est le pays le plus fascheux de toute l'isle: car toutes les habitations, desquelles il n'y a qu'vn seul estage, sont prises sur le penchant des montagnes, & en sortant de la pluspart des cases, on voit deuant soy de quoy se romprese cou.

Voila tout ce qui est habité dans la Guadeloupe; ie ne puis rien icy écrire du reste, principalement depuis l'islet aux Gouvaues, sinon par des coniectu. res, & ce que ien ay pû connoistre voguant le long de la coste. Il mesemble que ce ne sont que montagnes à perte de veuë, & quoy qu'il y puisse auoir quelques habitations à prendre, comme dans la plaine des Roseaux, cen'est pas chose dont on doiue faire grand cas: mais en tirant vers le vieux fort, & mesme iusqu'à la grande riuiere aux Gouyaues, cela fait montre de huit ou dix heues de tresbeau pays, qui mesme, au recit des Chasseurs, est vne des belles parties de l'isle:mais tout le sond des deux culs-de fac, presque vne lieuë dans lesterres, auec la Savane (qui est ce qui borne la granderiuiere salée, & est euvironnée de petites montagnes est vn pays perdupar les eaux, & tout à fait inhabitable.

Tout le cœur de l'ille, que le n'appas décrit, n'est composé que de tres-hautes & sourcilleuses montagnes, de tochets affreux, & de tres épouventables

precipices. Ien'ay veu que les moindres entre les. quels, i'en ay remarqué vn particulierement, ou vn somme criant à plaine teste du fond du precipice, ne pouvoit estre entendude ceux qui estoient en haut. Au milieu de l'isle tirant vn peu vers le midy, est la celebre montagne de la soulphriere, dont le pied foule le faix & le sommet des autres, & s'éleue à perre de veue dans la moyenne region de l'air; de sorre que si on estoit sur le haut de cette montagne, on auroit le plaisir de voir former les nues, & d'ouyr gronder les tonnerres sous ses pieds. Cette montagne est presque ronde; au dessus de la plateforme s'élevent deux petites éminences, comme deux petites pointes de roches, distantes de vingt ou trente pas : Vne du costé du Sud, & l'autre du costé du Nord; celle-cy semble estre vne gueulle d'Enfer ou vne cheminée du Montgibel, fumante comme vne fournaise enflammée, & dans les nuicts les plus seraines, on voit cette sumée entremessée de petites flammes de feu.

Des deux culs de sacs.

#### §. I I.

L'faut icy dire quelque chose des deux culs-de sac de l'isle de la Guadeloupe, que vous voyez marquez dans la Carte; qui sont comme les deux mammelles de nostre isse, desquelles tous les habitans tirent le laict de leur nourriture; ou plustost comme deux magasins, ou tout ce qu'il y a de beau,

DESCRIPTION DE L'ISLE de bon & de riche dans la Guadeloupe, est enfermé.

Le plus grand se prend depuis la pointe du fort sain à Pierre, iusqu'à la pointe d'Antigoa; de façon qu'il y peut auoir huit ou dix lieues de large, & cinq ou six de long. Le petit n'en a que quatre de largeur, & autant de longueur. L'vn & l'autre sont tres-richement ornez d'vn grand nombre de petits illets de grandeur & forme differente, distans les vns des autres de cent, de deux cens, de cinq ces, ou de 600. pas, plus ou moins: ils sont toutes couvertes, iusques dans la mer, de tres-beaux arbresverdoyans à seüilles de laurier; en sorte qu'il semble que ce soient autant de cantons de forest sstotants sur la mer.

Ce qu'il y a de plus remarquable dans ces islets, & que i ay tres-curieusement obserué, est qu'il n'y en a pas vn seul qui n'ait quelque chose de particulier, qui n'est pas commun aux autres. L'islet aux Fregates sert de repaire aux Fregates: Vn autre aux grands gosters, vn autre aux Mauues; dans vn autre se trouue des lezards, dans vn autre des anolis, dans vn autre des soldats, vn autre portera des crables blanches, vn autre des crables violetes; & ainsi des autres.

Mais ce qui est plus à remarquer est vn isser, que i'ay nommé Cancale (ie ne sçay si le nom luy aura demeuré) à raison de ce qu'il est tout enuironné d'arbres chargez iusqu'à rompre, de tres-bonnes huistres. Ie ne veux pas faire croire que les arbres les produisent, quoy qu'elles croissent & se nour-rissent

rissent sur eux: mais ie crois que cela vient de ce que les ondes de la mer venant à frapper les branches de ces arbres, la semence des huistres s'y arrache & s'y forme en huistres, lesquelles venant à se grossir, font baisser les branches insques das la mer; de sorte que deux fois le jour, elles sont raffraischies par son flux, & par son reflux. Je ne feray pas vne plus longue description du reste vdes islets. «Coux qui sont sur les lieux & qui seront assez cuerieux, y pourront trouuer dequoy se satisfaire agreablement. Comme la mer est extremement paisible dans ces deux culs de sac, le que les mers in y sont pas profondes; on ne sçauroir croire combien les Lamentins, les Tortues, & tous les autres poissons se plaisent autour de ces islets; il semble que la grande mer s'en épuile pour les en remplir : car ie suis tres-certain que depuis dix ans son a tiréchaque année plus de trois mille ou quatre mille Tortues, & vn tres-grand nombre de Lamentins, & on en tire encore tous les iours quantité, & on en tirera jusqu'à la sin du monde, sans les épusser. C'est aussi aux enuirons de ces culs-de sac que se retirent les porcs sauuages, à cause du pays marescageux qui les enuironne. Enfin, qui veut trouuer quelque chose debeau, comme de belles porcelaines, de beaux cocquillages, & de beaux rochers, il·les doit chercher dans ses culs de sac. Voila la plus exacte & la plus briéue description que ie puisse faire de la terre nuë de la Guadeloupe; parlons maintenant de ses banes, de ses rades, et de ses mouillages.

Des Escueils, des Bancs, des Rades & des Mouillages.

## 9. III.

Bien que toute la coste de cette isse soit si saine & si teure pour la nausgation, qu'il n'y ait à l'entour d'elle aucun banc, escueil, ny rochers contre les quels vn nauire tant soit peu bien conduit pusses faire naufrage : si est-ce qu'il y a quantité de lieux autour d'elle, où les barques, les chaloupes, & les canots peuvent estre britez contre les Kayes & rochers, & emplis d'eau par des moutons; comme aussi des passages tres difficiles, où ils sont bien souvent contrains d'estre long-temps arrestez, de relascher, ou de s'y perdre. C'est pour quoy, i'ay sugé à propos d'en faire une exacte recherche, tournoyant tout autour de l'isse en passant, asin de ne point perdre de temps, ie remarqueray les rades & les moüillages.

Quand ie parle icy de mouton, il faut entendre que c'est vn certain contre-temps de deux lames, vagues, ou ondes de mer, dont la premiere ayant heurté la riue, ou contre vn banc de roc, ou de sable, retourne à la rencontre de la seconde, qui trouuant de la resistance, se leue quelquesois dans l'air de la hauteur d'une picque; & cela peut renuerser les chaloupes, les barques, & les canots, ou au moins les remplir d'eau, & les mettre au danger de se perdre.

A commencer donc par le fort Royal; depuis les

montagnes du Fort, iusqu'à la seconde riviere marquée dans la Carte, il y ala Rade la plus belle, la plus seure, & laplus frequentée de la coste de la Basse-terre: & depuis cette Rade iusqu'à l'ance à la barque, on trouue vn beau fond de sable, ou l'on moüille par tout tres-asseurément, quoy qu'on n'y soit pas tant à l'abry que dans la grande rade. En tout ce canton de pays, qui tient enuiron trois bonnes lieuës & demie, il n'y a aucune chose à craindre, mesme pour les barques & pour les canots, si ce n'est en passant par la pointe des vieux habitans, ou l'on rencontre vn banc de sable, sur lequel se leue quelquesois vn mouton assez dangereux, lors que le vent est à l'Oüest. Ce sut sur ce funeste banc que se perdit le nauire du Capitaine le Sage, l'an mil six cens quarante-six, pour auoir vn poutrop rangé la coste. L'Ance à la barque est vn assez beau cul-de sac, ou plustost vn havre naturel où les nauires se peuvent crener, & radouber en toute asseurance, pourueu qu'il ne fasse point de vent d'Oüest; car il n'est nullement à couuert de ce costé là. Depuis l'Ance à la barque iusqu'à mychemin des fontaines boüillantes, il fait assez seur quoy que toute la costene soit que de roc. Aumilieu de ce chemin l'on voit vne pointe, ou plustost vne barriere de roches qui auancent plus de deux portées de mousquet dans la mer, & laissent dix à douze pieds de distance entre deux pointes. Les deux ou trois plus proches de la terre paroissent à découvert; & les deux autres ne paroissent que

# DESCRIBTION DE L'ISLE

quandies ondes vionnent à briser dessites des autres ne se découurent point du tout. Les canots peuvent passer entre deux pointes; mais il n'y fait passon pour les birques & pour les chaloupes.

La Baye des fontaines bouillantes seroit vne des bonnes rades de l'îste, sans vne roche qui est dans le milieu, au fond de la mer, laquelle coupe les cables des nauires. Depuis les fontaines bouillantes insqu'air petit eul de sae, il n'y ariena craindre, sit en est en passant le gros morne, où il y a vne certain contre-réps de marée, & vne certaine rencontre de deux vents différents, qui excitent vne clabottement d'eau, difficile, incommo de & dangereux pour les canous, & qui donne bien de la peine à ceux qui rament : C'est ce qui a fait nommer ce passage, le Capenragée. Quand il fait quelque peu de vent, on est contraint d'arrendre le calme pour passer ourre:

Tous les endroits où vous voyez des ancres mar quées sur la Carre, ce sont de tres donnes rades; mais tres peuf requentées, parce que le pays n'est pas habités. Entre l'isset à la Rose, & l'isset à la Fortune, il y avn mouton assez perilleux, comme aussi au dessus de l'isset aux Frégates: mais sur tout le passage de l'homme est le plus difficile & le plus hazardeux, carle vent qui sousset tous des de l'est ou Est nordest, s'engoufrant dans ce détroit, pous le les ondes deuant soy, lesquelles estant reservées & comme contraintes entre ces deux bancs de roche, que l'on voit mas que s'invla Carre, se de contraintes entre ces deux bancs de roche, que l'on voit mas que s'invla Carre, se de-

uent effroyablement dans l'air, & se brisent aucc tant d'impetuosité, qu'il faut estre fort adroit pour s'en dessendre: de soite que pour passer cotrajet, il est necessaire en quitant la pointe des rochers, de presenter le bout du canot au vent, iusques dans le milieu, & de là arriuer tout à coup tournant adroitomententre deux lames, le donnant bien de garde qu'vne de ces vagues ne prenne le canos par le coté; car il courreroit hazard d'estre comble d'eau & de seperdre. Il y a en ce-lieu vn tres-beau Havre, d'vne belle & facile entrée, mais d'vne tres difficile sortie. Au reste depuis le fort de saincte Marie, iusqu'à la Bassetre, il n'y a aucun danger, si ce n'est vn-mouton à la pointe du petit Carbet, & vne rou che proche du premier morne de la grande Ance, qui ne se découure point. The said the

# DES MINERAVX.

# CHAPITRE SECOND.

De la mine d'or.

. -idalesi yang aguang oppositio i senthi i "S TE-ne doute nulle ment qu'il n'y lait des Mines d'or 18 d'argent dans la Guadeloupe; & ie crois qu'il n'y aura personne qui ne soit de mon sentiment, quand il verra les coniectures & les apparances que i'en ay découuert: Car i'ay crouve dans la grande nuiere des Peres de la Capsterre, proche de la quel-

# 126 DESCRIPTION DE L'ISLE

le a esté autrefois nostre Conuent de saince Hyacinthe, qui depuis a esté transferé ailleurs: I'y trouuay, dis-ie, des petits bassins d'eau dormante prouenante de la grande riuiere, dont la superficie estoit toute dorée: le recueillis auec vn cousteau le plus qu'il me fut possible de cette superficie; mais au remuëment de l'eau, la pluspart couloient à fond, comme de petits filets d'or presque imperceptibles, & se perdoient entierement dans le sable sans qu'on les pust reconnoistre. Ce que i'en auois ramassé, gros comme le bout du doigt, se ternit & deuint semblable à de la litarge d'or; & comme cela estoit fort pesant, ie crûs qu'en esset ce n'estoit autre chose, & la iugeant telle, ie la negligay. l'y retournay neantmoins à quelques iours de là, & trouuay la mesme chose le posay des morceaux de papier sur l'eau, lesquels deuindrent dorés comme si on y eutappliqué vne feüille d'or. Ie laisse à deuiner ce que cela pourroit estre.

De la mine d'argent.

# **5.** I I.

C'Est vne chose toute commune parmy les habitans de cette isle, qu'il y a deux mines d'argent. On m'apporta vn iour vn morceau de celle qui est la moins estimée, aussi gros comme le poing; c'étoit vne terre grasse, pesante, & de couleur de gris cendré, ainsi que de la tutie: mais toute messée de petites pailles suisantes comme de l'argent, ou plutost comme de l'estain de glace. Ie la mis au feu, & tout cela se reduisit en chaux, ce qui m'a fait

croire que ce n'estoit que dutalc.

Mais celle qui se trouue à deux lieuës de la mer, suivant la riviere de la plaine des Roseaux, quoy qu'elle soit presque semblable à la premiere, les silets & les pailles qui se trouvent dedans, endurent le seu sans changer aucunement; ce qui me fait croite que sion y vouloit faire de la dépense, on y pourroit trouver du prosit. l'ay apris depuis mon départ, que Monsieur le Gouverneur y ayant fait travailler, en a tiré plusieurs lingots de tres-bon argent.

Mines de fer.

# §. III.

Ly a en plusieurs endroits de cette isle, & principalement dans le petit cul-de sac, plusieurs Ances d'un sable de couleur d'ardoise, tres-sin, luisant, & pesant comme du plomb, duquel on afait épreuue, & tiré de tres-beau & bon ser. Sans doute que si on y vouloit trauailler, on en retireroit beaucoup de prosit, eu égard à la commodité des sorests.

Des Mines de Soulphre & de Vitriol.

# S. IV.

Il est certain que cette grande montagne qui Liette la fumée & le seu, n'est remplie que de

A STATE OF THE STA

# 118 DESCRIPTION DE L'ISLE

foulphre, & mesme on y voit que squesos la trace comme d'une petite riviere de soulphre, qui s'ost écoulée le long de la montagne. De plus, les eaux sulphuées & vitriolées, desquelles ie parletay au chapitre quatrième, paragrap. I nous découurent qu'il y a plusieurs mines de soulphre & de vitriol dans l'isle. Pour moy, i'ay trouné à deux cens pas des sontaines bouillantes, un roch qui me sembloit estre du vitriol blanc, qui vaiu ques dans la mer. Pour ce qui regarde les mines de soulphre, de n'est pas grande chose, on en peut tirer de l'isle de la Dominique à meilleur compte.

Mines de Sauon.

# §. V.

Guadeloupe; sçauoir, dans le grand eul-de sac, vis à vis de l'islette à la biche, & au premier morne à main droite, en sortant de la grande riviere salée, pour entrer dans le petit cul de sac, & aussi proche des sontaines bouillantes l'ay rrouvé vne terre jaspée de bleu, de blanc, & de rouge, comme du sauon d'alicant, grasse & adherante aux doigts ainsi que du suis. Cette terre fait broüer l'eau, de graisse le linge, & vaut mieux que plusieurs méchans sauons desquels on se sert en France; & mesme quand elle est coupée en brique, il n'y a personne qui ne la prenne pour de vray sauon de Marseille. Plusieurs habitans s'on servient, & ce leur est vne grand

grande commodité. l'ay aussi rencontré en creusant dans la terre des fontaines bouillantes, des veines de terre sigelée, & quantité de bol assez fin.

# DES PIERRERIES. CHAPITRE TROISIESME.

Des V mbilies ou pierres aux yeux.

IL ne faut pas aller dans toutes ces istes pour se L faire riche en pierreries: le n'en ay pû remarques que deux ou trois qui meritent d'estre estimées, & encore n'est-ce pas grande chose. Il y en a deux qui sont assez rares; sçauoir, les pierres vertes, & celles dont nous parlons à present, tout le reste est assez commun, mesme dans l'Europe. Ces pierres aux yeux, sont ce que quelques Autheurs ont appellé Vmbilicus Marinus, elles ont toute la forme & la grandeur d'vn petit grain de lentille: mais celles qui se trouuent dans la Guadeloupe sur les Ances du fort sainct Pierre seulement (car ie n'en ay iamais pû trouuer ailleurs) sont bien disserentes de celles que i'ay veu en France, lesquelles auoient esté apportées du Leuant; car elles estoient rousses, au lieu que les nostres tiennent de la perle, & sont d'vne couleur argentée viue & éclatante, qui exposées à diuers iours, changent de couleur comme l'opale. On s'en sert pour tirer les bubes qui engrandeur d'vn petit grain de lentille: mais celles

trent dans les yeux, posant la pierre dans le coing de l'œil, dans lequel elle fait insensiblement tant de tours, qu'en sin elle attrape l'ordure, & sort incontinent auec elle. On tient pour asseuré que les herondelles s'en seruent aussi bien que de la chelidoine, pour redonner la veuë à leurs petits. Il s'en trouue de larges comme le petit doigt & plus grossieres, desquelles on se sert pour les cheuaux & les mulets.

Des pierres vertes.

# §. I I.

Dour ce qui regarde les pierres vertes, quoy que L nous en ayons beaucoup dans cette ille, ce n'est pas pourtant où elles se trouuent; Ce sont les Sauuages qui nous les apportent de la terre ferme, & quelques personnes tres-curieuses m'ont asseuré, que ces pierres ne sont autre chose qu'vn certain lymon, que les Sauuages vont pescher en se plongeant au fond d'vne riuiere de la terre ferme, que ie crois estre entre le cap de Nord, & la riuiere des Amazones. Ils forment de ce lymon telle figure que bon leur semble, & l'exposent à l'air où il devient si dur, qu'vne des bonnes preuues de cette pierre est, qu'il faut qu'elle endure les coups de marteaux sur vne enclume sans se rompre. Ce qui me fait adjouster foy à ces personnes, est que i ay veu vne de ces pierres qui auoit la forme d'vne grenoüille: Or il est tres certain que les Sauuages n'ont ny l'industrie, ny les outils pour tailler vne telle figure dans

vne pierre si dure. Ces pierres portées penduës au col empéchent de tomber du haut mal, i'en ay fait l'experience sur plusieurs personnes tourmentez dece mal, auec vn assez heureux succez. Les Espagnols & les Portugais ont si bien appris à les contrefaire auec du verre, que c'est vne chose assez rare d'en trouuer de bonnes: Et quoy que ie me sois fort curieusement estudié à reconnoistre cequi distingue les veritables d'auec les fausses & les contrefaites, ie ne sçaurois bien exprimer en quoy consiîte cette difference, qu'en disant qu'elles sont vn peu plus polies que le verre, & qu'elles nes'écaillent point comme le verre, lors que l'on les frappe dessus auec le dos d'vn cousteau : elles ont aussi vn son plus fort, qui approche de celuy du bronze: elles ont encore vne autre proprieté remarquable, de servir au soûlagement des femmes qui sont en trauail d'enfant.

# Du Cristal.

### S. III.

Ore, & principalement au territoire de la grande Ance, des habitations dont la terre est toute mélée de petites pierres de crystal, grosses comme des testes d'espingles, quelquesois plus, quelquesois moins; de sorte qu'apres les grands tauages d'eau, le Soleil dardant ses rayons sur la terre, elle brille & éclate de toutes parts, comme si elle estoit semée de diamans. Et quoy que cette petite pierre coupe le verre ainsi que le diamant, il faut pourrant que nos habitans se détrompent, qui croyent que s'en soit de veritables: car en ayant trouué vn iour vne piece grosse comme vn poix dans vne fontaine, qui brilloit & éclatoit auec tant de viuacité qu'elle m'ébloüissoit la veuë, i'en sis present à vn Gentilhomme de mes amis, qui l'enuoya aussi-tost en France à vn lapidaire de Paris, pour sçauoir ce que c'estoit: Son rapport sut que ce n'estoit que du crissal de roche & de peu de valeur, si ce n'estoit qu'on en pust trouuer de plus grandes pieces.

La plus prochaine riuiere de la grande riuiere salée dans le petit cul-de-sac, jette sur la riue vne quantité de gros sable blanc, clair, lucide, & diaphane, & qui se sond en vn seu lent comme du métail, mais se brusse & calcine à vn seu violent. Ce n'est autre chose que du crystal, duquel sans doute

on pourroit faire de tres-beaux ouurages.

Du Sel.

# §. I V.

IL y a dans la grande terre de la Guadeloupe de tres-belles salines, où se forme le sels saucun artifice: mais comme elles sont negligées, si il s'y forme du sel vne année, il se passera quelquesois trois ou quatre ans sans qu'il s'y en forme vn grain. Cela vient de ce qu'il y a quantité de rauines d'eau douce qui s'écoulent dedans, quand il pleut en

abondance, lesquelles on pourroit destourner à

peu de frais.

Proche de l'Ance à la barque, il y a aussi vn étang salé, où i'ay veu plusieurs sois le sel tout formé: auec fort peu de trauail, on pourroit en faire vne saline assez prositable. l'ay remarqué que tout le sel qui se fait dans ces isses, est extremément corrosif, qu'il desseiche la viande qui en est assaissonnée, & qu'il en mange la graisse, il ne sale pas tant que ce-luy de l'Europe.

Des materiaux, comme des pierres de taille, des briques, des tuilles, du plastre, des pierres à faire la chaux, et des pierres de ponce.

# §. V.

Encorque la pluspart des bastimens de ces isses ne soient construits que de bois & de roseaux, & couverts de seilles & d'essentes, c'est plutost faute de bons ouvriers que de materiaux; car par toutes les parties de l'isse il y a quantité de roches & de rochers d'une certaine pierre bise, qui se taille aisément. Les massons & tailleurs de pierres l'estiment beaucoup. On en trouve en plusieurs endroits de l'isse, comme au fort Royal, & vers l'isset aux Gonyanes, qui se leuent par tables espoisses d'un pied, toutes taillées des deux costez: ce qui avance beaucoup les ouvriers.

Il y a aussi presque dans tous les quartiers de l'isse, de la terre non seulement propre à faire des briques & des tuilles, mais encore de la poterie; de sorte que si les pauures habitans mangent dans des calebasses, & dans des couys n'est que faute de poterie de terre.

On apporta à la Guadeloupe l'an mil six cens quarante-six, de tres-bon plastre qu'on auoit pris aux Xaintes; ie le vis mettre en œuure, & il ne differoiten rien de celuy duquelon se sert en France. A son dessaut on fait de la chaux d'vne pierre marine blanche, & naturellement toute grauée de quelque petites rustiques assez agreables. Cette chaux ne cede en rien à celle de l'Europe. On voit aussi quantité de pierres de ponce en plusieurs endroits de cette isse; mais principalement dans la grande riuiere aux Gouyaues, on la voit flotter sur l'eau comme du bois: mais il n'yen apas la centiéme partie de ce qui s'en rencontre dans la Martinique, laquelle n'est aparamment composée d'autre chose que de ces pierres. On ne trouve point dans toutes ces isses vn scul caillou ou pierre à teu, si elles n'y ont esté apportées de l'Europe: mais la divine Providence y a suffisamment pour ueu, comme le feray voir au traité des vegetaux, où le montreray que comme il y a dans ces istes des pierres qui ont la proprieté de flotter sur l'eau, ainsi que du bois; aussi il y a du bois qui coule à fond comme des pierres, de qui fait feu de melme que les cailloux.

end who with the party second to the control

DES RIVIERES, DES TORRENS, des Fontaines & des Estangs.

# CHAPITRE QUATRIESME,

Des Rivieres.

# §. I.

L faut auoüer ingenuëment qu'il n'y a point de L terres dans le monde qui soit plus vtilement, plus richement & plus agreablement arrousée de belles & bonnes eaux, comme l'îsle de la Guadeloupe : car dans le peu qu'elle a de circonferance, il y a plus de cinquante riuieres qui se dégorgent dans la mer, desquelles plusieurs, principalement celles qui sont dans les culs-de-sac, peuuent porter batteau vne lieuë, deux lieuës, & iusqu'à trois lieuës dans les terres. La grande riuiere aux Gouyaues l'emporte par dessus toutes les autres, en largeur & en profondeur, de laquelle quoy que les auenuës & l'emboucheure soit vn peu difficile, on y peut pourtant monter iusqu'à trois lieuës dans les terres auec vne chaloupe. Ie ne mets pas icy en ligne de compre mille belles fontaines qui coulent des rochers, sourdent de la terre; & apres l'auoir-agreablement serpentée en mille endroits, se vont perdre dans les plus grandes rivieres. Or comme l'isse est extremément haute dans son milieu, toutes les riuieres ne sont à proprement parler que des torrens qui se precipitent auec impetuosité dans la mer; & c'est vne chose épouuentable de les voir dans leurs débordemens, lors qu'il se fait de grandes aualasses d'eaux: on les entend descendre d'vne bonne lieuë, grondant comme des tonnerres; elles s'enssent en vn moment de plus d'vne picque de hauteur, sument, broüent, & écument de toutes parts; elles entraissent les plus gros arbres des sorests, & roulent vne si grande quantité de roches, qu'elles en sont de perites montagnes, qui paroissent dans la mer à leur emboucheure. l'ay mesuré vne de ces roches qu'elles roulent, laquelle auoit six pieds en carré. Au reste, ce roulement & ce choquement de roche, sont vn tintamarre & vn bruit si estrange, qu'encor bien qu'il tonne à tout rompre, on n'entend point les coups de tonnerre.

Ie confesse que ie n'ay point gousté de delices plus agreables dans la Guadeloupe, que celle de se reposer à la fraischeur sous les arbres le long de ces belles riuieres: car comme elles laissent apres ces débordemens, des millions de roches en confusion, vous entendez outre le murmure agreable du grand canal, mille petits gazoüillemens differens, qui en verité charment plus agreablement l'ouye que les plus excellentes musiques. Il n'est rien aussi qui contente plus la veuë, comme de considerer ces petits ruisseaux d'vne eau plus claire que le crystal, s'entrelasser au trauers de toutes ces roches. De plus, on ne sçauroit saire cent pas dans vne de ces riuieres, sans trouuer quantité de beaux bassins au naturel, où l'on se peut baigner à l'ombre dans

de tres-belles eaux. Pour ce qui regarde leurgoust, Il suffiroit de dire que ce sont des eaux de roches; mais j'adiouste encherissant là dessus, que i'ay pris garde, qu'on en peut boire tant qu'on voudra sans Jamais s'en trouuer mal, ny en ressentir aucune incommodité. En vn mot, ces riuieres sont autant de petits Paradis, ou tous les sens goustent innocemment les plus delicieux plaisirs, dont ils sont capables dans leur pureté.

le crois asseurément que la riviere de Duplessis passe au trauers d'vne mine de vitriole ou de fer. son goust est fort astringent, & toutes les roches quis'y rencontrent sont comme rouillées & teintes en fer: elle est fort aperitiue, & quand on en auroit beuvn seau, en vne lieuë de chemin tout se vuide par les vrincs. Il y a vne petite rinière dans vn plat pays, presque vis à vis du petit islet aux Gouyaues, laquelle de temps en temps deuient blanche comme du laict. Ie crois, sans neantmoins le vouloir asdeurer, qu'elle passe au trauers d'vne mine d'ar-

gent, ou tout au moins de talc.

Quant à ce qui regarde la grande riuiere salée, qui separe les deux terres, ce n'est autre chose qu'vn bras de mer, ou vne communication de la mer de l'Est, auec celle de l'Oüest. Il a quinze ou seize pas de large, & deux bonnes lieuës de longueur. Son flux & son reflux est reglé comme celuy des mers de nos costes. Il ne peut porter que des parques de vingt à vingt-cinq tonneaux au plus; & mesme ses entrées & ses sorties sont tres-difficiles: Au milion de certe rimiere à main gauche, en allant du petit cul-de sac augrand, il y a vne sontaine qui se fait assez clairement entendre par le bruit de sa cheure, elle est d'vne eau claire, fraische, & exectlente. C'est vne tres-grande commodité pour les habitans, qui aucune sois patissent beaucoup de la sois en ces endroits, austi l'ont ils nommée la Belk-hostesse.

Il faut que ie dile icy vn moten passant, d'une riviere de la Martinique, qui est la premiere qui se trouve apres la ravine seiche en tirant vers le Prescheur. Cette riviere est perpetuellement trouble, si salle, & si limoneuse, que de sa seule veuë : elle rassasse les plus alterez. La necessité m'a contraint d'en boire plusieurs sois, & i ay remarqué que son goust est sade, & qu'un seul verre de cette cau lasche le ventre, & purge aussi bien le corps qu'une bonne medecine, & cela saucunes tranchées.

# Des fontaines boüillantes.

# §. I f.

SI ces sontaines d'eaubouillante, estoient plus proches de la soulphriere qu'elles ne le sont, it croirois que le seu qui estencles dans cette montagne, seroit la cause de cette chaleur. Mais en étans éloignées de six à sept lieues pour le moins, il sant tenir pour asseuré qu'il y a des mines de soulphre enslammées dans les creux des montagnes quiles auoisment, au trauers des quelles ses caux ve quiles auoisment, au trauers des quelles ses caux ve

nant à passer, s'échaussent iusqu'à boüillir extraordinairement; car disent tout ce que voudront les Philosophes, ie ne me puis persuader que le seul mouvement des eaux qui passent au travers des mines, qui ne sont pas enslammées, les puissent échausser iusqu'à communiquer leur chaleur aux terres voilines, & les faire mesme boüillir malgré les ondes de la mer qui les couurent : car la plus grande de toutes ces fontaines, quand la mer est dans son plain, est couverte de plus de deux pieds d'eau de mer, & nonobstant la fraischeur de certo cau, on voit monter les gros bouillons iusqu'à la supérficie de l'eau: quand la merest retirée, elle sume si fort, qu'on en voit la fumée d'vne bonne lieue, & fait vn certain murmure confus que l'on entend de plus de trente pas, saisant rejallir ses bouillons de plus de deux pieds de hauteur.

A cent pas ou enuiron de cette grande fontaine, tirant vers la riuiere, à trois ou quatre pas de la mer, est vne certaine mare large de 7. à 8. pieds, & longue de 35. ou 40. Cen est qu'vn receptacle d'vn grand nombre de petites fontaines bouillantes qui sont autour d'elle. Trois ou quatre pas à l'entour de cette mare, la terre y est chaude comme du seu, & ne faut que donner vn coup ou deux de besche pour voir sumer, entendre brouïr, & saillir vne son-

Laine d'eau toute bouillante.

Cette mare est extremément commode, & on peut en se baignant prendre l'eau en rel degré de chaleur qu'on le souhaite, selon que l'on s'éloigne 140, DESCRIPTION DE L'ISLE

ou que l'on s'approche dauantage des sources. Et quoy que cette eau soit vn peu vilaine, puante, & boüeuse, elle ne laisse pas d'estre tres-salutaire. I en ay fait les épreuues, lors que Monsieur de Bonne. foy Gentil homme de Monsseur de Poincy, s'y sit porter pour trouuer de l'allegement à vn mal de ratte, duquel en fin il est mort. Ie l'y accompagnay, & incontinent quantité de malades febricitans, hydropiques, & perclus de leurs membres, vinrent à moy de tous les quartiers de l'isle; lesquels au trois ou quatriéme bain, y receurent de grands soulagemens. Mais comme le n'auois ny linge, ny case, ny lists pour les faire suër, ie m'aduisay de faire vn grand trou, comme vne barique, sur vne petite place forme, vis à vis de la grande fontaine bouillante. Nous n'eusmes pas creusé trois pieds, que la terre fumoit & étoit chaude comme du feu. Nous fismes vn petit Ajoupa, en forme de cloche par dessus ce trou, dans lequel on faisoit suër les malades tous les iours au matin, autant qu'ils le pouuoient endurer, & le soir on les faisoit baigner dans la mare. La pluspart s'en retournerent au bout de huit iours, chez eux sains & gaillards, & tous les autres extremément soulagez. Plusieurs personnes trauaillées de diuerses maladies, y ont esté guaries. L'ay vn iour pris plaisir à faire éuaporer de cette cau dans vn plat d'étain, auec vn seu lent, laquelle étant toute exhalée, il me demeura au fond du plat, l'espoissour d'yne feuille de papier, de soulphre vif, auquel ayant mis le feu, il brussa tout aussi-tost.

型型 (1994年) 1994年(1994年) 11年(1994年) Des Estangs.

S. III. N plusieurs endroits de la Guadeloupe, plusieurs beaux estangs se rencontrent, entre lesquels celuy de la pointe des vieux habitans me semble exceller; il a enuiron 30.00 40. pas de large, & plus de 500. de long, fort creux & bien peuplé de poissons, ausquels il ne faut point faire de sausse auant que de les tenir; car il est tres-difficile à prendre. Les deux riues de cét étang sont bordées de certains grands arbres verdoyans, qui y font vne perspectiue obscure, laquelle est vne chose tresplaisante & tres-agreable, & qui fait assez paroistre les auantages que la nature a par dessus l'art, quand elle se veut jouër dans ses ouurages:

On voit vn autre étang, non moins admirable, au rapport de quelques Negres, qui ont grimpé sur vn certain rocher tout rond, d'vne hauteur prodigieuse, & escarpé de toutes parts. C'est le tout s'il a 80. ou 100. pas de circonferance dans son assiette: mais il n'en à pas cinquante par haut. Ces mesmes Negres ont rapporté qu'il y a vintres-beau bassin sur ce rocher, qui semble auoir esté taillé à plaisir dans le roch, & que dans ce bassin se trouuent quantité de poissons. Pour moy, ie le crois, parce que le l'ay veu plusseurs fois dégorger de toutes parts, quand il pleuuoit excessiuement. Ie ne sçay ce que feront ceux qui ne le voudront pas croire; car ils

# 142 DESCRIPTION DELAGVAD.

auront bien de la peine à y grimper pour l'aller voir. Ce Rocher est situé entre les montagnes du fort Royal, & la maison de Monsieur Aubert.

Voila tout ce que ie puis dire des eaux douces, qui se rencontrent dans la terre habitée. Quant aux autres qui se pourroient trouuer en celle qui n'est pas habitée, excepté les trois rivieres qui sont sur la Carte; ce ne sont que des estangs ou des marests d'eaux croupies, desquelles ie n'ay inmais beu qu'à contre-cœur. Et ma pensée est, bien que ie n'en aye iamais veu de mauuais effets, qu'elles sont tres-dange teuses, d'autant qu'il y a vn si grand nombre de Maucenille autour de ces estangs, que les eaux sont toutes couvertes de ces mauuaises pommes qui tombent des arbres.

Fin de la seconde Partie.



# TROISIESME

# PARTIE,

DIVISEE EN DEVX TRAITEZ.

I. TRAITE'.

DES PLANTES.

Des plantes qui ne portent point de fruicts. Des plantes qui portent des fruicts.

II. TRAITE:

DES ARBRES.

Des arbres sauuages & sans fruicts. Des arbres fruictiers.

# 

KATLANT KVAU MA GRANI

THATTAN

the state of the factor of the free first

A A A A A A A A A A A A



TROISIESME

# PARTIE,

Diuisée en deux Traitez.

L'TRAITE,

# DES PLANTES.

Des plantes qui ne portent point de fruits.

# CHAPITRE PREMIER.

des simples que ie ne suis, vous auriez sujet d'esperer vne entiere satisfaction de
cette partie; car il y a des thresors de merueilles eachées dans les plantes de ces isses, qu'ynhomme
consommé dans cette seience pourroit découurir
au grand prosit & satisfaction d'yn chacun. Mais
il se faut comenter de ce peu de remarques que ie
veux donner, qui sont les petits fruicts de mes tranaux & de mes soins. l'anertis au reste le Lecteur,
que ie prosesse dont ie traite, non de faire tout ce
qu'on pourroit desirer de moy; mais seulement

# ce que ie sçay & que i ay remarque en chaque cho. se que ie décris.

Des plantes communes à graine & sans graines.

§. I.

TE ne dois rien dire, de toutes les plantes qui L croissent dans l'Europe, sinon ce que l'ay remarqué de particulier, & que plusieurs ignorent, sans quelque description; dautant que tout le monde les connoist assez, veu que quantité d'Autheurs les ont si amplement décrites, que ce seroit perdre le temps que de s'y arrester. Il faut donc dire pour commancer par les plus communes, que toutes les herbes potageres viennent par toutes les isles auec assez de facilité: mais bien d'vne autre façon que dans l'Europe, car quelques-vnes portent des graines qui profitent dans le pays, d'autres en portent qui ne profitent point du tout, & les autres n'en portent aucune. Entre celles qui portent de bonnes graines, lesquelles étant semées produisent leur semblables, sont le pourpier, qui graine & se rese me de soy-mesme dans les habitations: mais ens grande abondace, qu'il passepour l'herbe la plusfalcheuse & la plus importune de tout le pais: Tout sorte de chicorée & de la ctuës, le cresso alenois, la cornede cerf, les épinards, carotes, panets beteraues salssifies, cheruis, asperges, la moutarde en grande abondance; & sur cout les pois & les febues y croil sent en abondance, de sorte qu'étant vne fois garm

A FRVICTS ET SANS FRVICTS. 147 de routes ces graines, l'on n'a plus de recours à la France.

l'en ay veu d'autres qui postent des graines, mais elles ne viennent iamais à perfection; entre celleslà sont les raues; car quoy que les raues qui ont esté produites par des semences apportées de l'Europe, viennent parfaitement belles, & portent de tresbelles semences, neantmoins sion seme cette graine, elle ne produira que des filets. Les oignons viennent auec peine, seurissent & grainent; mais tout ce qu'on peut auoir de la graine, c'est au plus, de méchantes petites ciboules. On s'est aduisé d'vne invention quisupplée à ce dessaut, qui est de plier la tige, & de couurir de terre cette touffe de graine qui croît au bout de la tige, & cela produit plusieurs oignons, qui pourtant ne viennnet iamais bien gros. Il y en peut auoir d'autres, mais ces deux exemples suffisent.

Entre celles qui ne grainent point du tout, sont toutes sortes de chou. Au dessaut de la graine, on se sert des rejettons ou des cimetres de choux, lesquelles on plante dans la terre par vn temps de pluye, & cela produit vn chou de la mesme espece, que celuy dont ila esté tiré, si d'vn chou cabus, vn chou cabus, si d'vn chou sleur, vn chou sleur. C'est bien la meilleure inuention du monde, il n'en manque pas vn, & viennent plus beaux & en moins de

temps que s'ils étoient produits de graines.

lusqu'à present nous n'auons pas veu grainer l'ozeille, mais on marcote la racine, ou plustost on la multiplie en la divisant; de sorte qu'il n'en faut

qu'vne plante pour en peupler vn jardin.

Si on me demande pour quoy quelques-vnes de ces plantes grainent, & que la graine n'en vaut rien; & au contraire, pourquoy les autres ne grainent aucunement: ie diray icy simplement ma pensée, que iene veux pas pourtant faire passer par authorité; mais ie crois que rela vient de ce que la terre est trop chaude, & qu'ainsi elle haste la racine auant qu'elle soit affermie, & qu'elle ait pris pied dans la terre; si bien qu'elle s'épuise entierement de sa léue, de sa force, & de sa vigueur qu'elle enuoye aux seuilles, qui par apres luy manque, lors qu'elle en a besoin pour produire son fruit, ou pour le conduire à maturité. L'on ne s'est pas encore mis en peine de semer du bled dans ces illes; dautant que le manyoc dont on fait le pain, vient auec beaucoup de facilité, & est vne assez bonne nourriture comme ie ditay cy-apres: Mais toute sorte de milet y croist comme dans son lieu naturel, & durant toutes les saisons de l'année: comme aussi le ris que l'on commence à cultiuer depuis peu de temps, ceux qui en voudront sçauoir dauantage de ces plantes, n'ont qu'à lire Discoride, d'Alechamps, & les autres qui en ont dit tout ce qu'on en peut fouhairer.

Le reste des plantes naturelles de l'Europe que i'y ay veuës, ne portant point de fruicks, sont la mente, la saulge, l'hysope, la sariette, le rin, la majoleine, le cocq, la tanesse, l'avrongne, l'absynthe, le

# DE LA GVADELOYPE. 149

senicle, la prunelle, la primeuere à sleur rouge, la betoine aquatique, l'hepatique, le plantin, l'ortie; quoy qu'elle ne me semble pas commune & qu'elle ait la coste des seuilles & la rige rouge comme du sang. L'Eliotrope, ou sleur du Soleil, l'amaranthe tricolor, & sur tout les Capillaires, desquels il faut dire vn mot de ce que i en ay remarqué.

Des Capillaires.

# 9. II.

L faut auoüer ingenuement qu'il n'y a point de terre au monde, comme l'isle de la Guadeloupe, qui abonde en Capillaires de toutes sortes, desquels les Autheurs ont écrit, voire mesme de plusieurs desquels ils n'ont fait aucune mention. Entre plusieurs i'ay fait rencontre d'un Polytric, & d'une Scolopandre qui me semblent bien extraordinaires. Les plantes du Polytric que i'ay trouué le long d'une riusere poussoient hors de terre, dix ou douze petites verges noires, polies, pas plus grosses que des éguilles, & hautes d'une palme sans aucunes seuilles: mais à la pointe de chacune de ces verges, il y ausit sept belles branches de Polytric, qui s'écartant en rond, faisoient comme une façon d'étoile.

ed of the and any and the state of the destriction

# 150 DESCRIPTION DESPLANTES

De la Scolopandre.

construction of the state of th

Dour ce qui regarde la Scolopandre dont il est question, sans faire mention de plusieurs autres qui ne sont pas communes; elle croist dans les marests sur le bord des estangs, & mesme insques dans l'eau. On voit leuer de chaque grosse tousse, quinze ou vingt tiges, hautes d'une demy picque & plus; & aux deux costez de chaque tige trente ou quarante belles se illes de Scolopandre.

D'une plante dont les femmes Sauuages se seruent pour estre fecondes.

# 5. IV.

Tous auons appris que les femmes Sauuages se trouuant steriles, & à cette occasion tresmaltraitées de leurs maris, se seruent d'une plante pour serendre fecondes. C'est proprement un petit champigno renuersé, qui est fait commeune petite couppe, capable de contenir seulement un petit grain de lentille. Au milieu de cette coupe, il y a trois petits grains semblables à ceux qui croissent dans le fond de la rose, mais extremément durs. Toute la plante est grize cendrée, & croist sur des bastons de bois pourry, dans les bois & dans les lieux humides. Les semmes mettent seicher cette plante, puis elles la reduisent en poudre,

# A FRVICTS ET SANSFRVICTS.

& en prennent à chaque sois vne petite pincée, qui peut saire enuiron le poids d'vn escu, & elles asseurent que cela reüssit infalliblement.

D'un ione odoriferant qui facilite l'enfantement.

§. V.

Jone, semblable à ceux de nos rivieres, & assez rare dans la Guadeloupe. Sa racine est composée de certaines bulbes en forme de boutons, grosses comme le bout des doigts, lesquelles estant des seichées & mises en poudre, exhalent une odeur fort aromatique, & qui témoigne assez les excellentes vertus de cette plante. C'est un thresor inestimable pour les semmes mariées; car comme il n'y a point de Sage-semme dans ces illes, quelque rud trauail qu'elles puissent auoir, le poids d'un escu, ou quelque peu dauant ge de cette racine puluerisée & prise dans du vin blanc, les sait déliurer sur le champ auec besucoup de facilité.

De l'herbe aux flesches.

A V commencement de la paix, que Monsieur Aubert sit auec les Sauuages, ils luy apportement vne plante qu'ils appelloient en leur langue, l'herbe aux stéches (ie n'ay pû retenir le mot Sauua-

ge les feuilles de cette plante sont longues d'vne palme, large de trois poulces, d'vn vert gay, licées, polies, & douces comme du satin: elle porte de petites fleurs longuettes, comme celles du lizet, mais à feuilles separées: elles sont violettes par dehors & blanches par dedans, fermées de iour, & ouuertes de nuict. Les Sauuages font grande estime de cette plante, & non sans beaucoup de raison; car nous découurons tous les jours par experience les rares & admirables qualitez dont elle est douée: Sa racine pilée& appliquée sur les playes des fléches empoisonnées de Mancenille, amortit entierement le venin, & mesme arreste la gangreine commencéc, oste toute sorte d'inflammation, comme aussi les enfleures que cause l'aiguillon des Guespes de la Guadeloupe, lequelest assez dangereux.

De deux sortes d'herbes qui guerissent le mal de dents.

# §. V I I.

Ve la necessité est vne bonne maistresse! les insupportables tourmens, que les dents m'ont fait endurer pendant quelques années, dans l'isle de la Guadeloupe, m'ont donné occasion d'apprendre, tant des Sauuages que des Negres, quantité de tres-bons remedes pour ce mal importun, & pour lequelon a si peu de compassion. Vn iour vn Sauuage me voyant trauaillé, iusqu'à l'extremité de cette douleur enragée, m'apporta deux plantes toutes entières, c'est à dire, la racine & les setilles:

# A FRVICTS ET SANS FRVICTS.

La premiere estoit vne espece de Solanum fort petit, ayant les feuilles assez semblables à la Morelle, mais plus petites & veluës : Au haut de la tige il yauoit de petites fleurs blanches, & quelques petits grains rouges assez semblables à des Gardes. L'autre estoit une plante plus forte, & dont le tige estoit ligneuse: Ses feüilles estoient semblables à la Mercuriale, mais plus fortes, auec vne queuë au dessus de la tige comme l'agremoine, mais enuironnée de petites fleurs blanches. Il m'ordonna de prendre de l'vne ou de l'autre racine, de la presser, & de la tenir long-temps sur la dent qui me faisoit simal; i experimentay que toutes deux auoient le mesme effet; car à l'instant cela me sit perdre ma douleur: mais aussi il engourdit non seulement la gensiue, mais encor la moitié de la teste, du costé où il estoit appliqué. le crois que c'est vn poison qui pourroit causer quelque paralysse, ou quelqu'autre accident à ceux qui en vseroient souuent.

Du Piment.

# §. VIII.

Outes ces isses sot le pays naturel de toute sorte de piment, de posure d'inde, ou de posure de bresil, que les arboristes appellent, Capsicum, & duquel ils ont si amplement écrit que ie n'en sçaurois rien dire dauantage, sinon qu'il est souverain pour les sluxions qui tombent du cerueau, en vsant en machicatoire, mais tous ne le sçauroient endurer.

# 254 DESCRIPTION DESPLANTES

Les Sauuages s'en seruent aussi pour se guarir des siévres, & cela d'vne terrible façon: car ils prennent du petit piment rond, qui est le plus sort & le plus brussant de tous, & apres en auoir frotté vn silet, ils ouurent par force auec les doigts les yeux du malade, & luy passent plusieurs sois ce silet sur la prunelle des yeux. Or si vn grand mal fait oublier le petit, il ne saut pas s'étonner que l'on perde alors la sièvre: car ie ne crois pas qu'on puisse rien endurer de plus sensible.

De la Chine.

### §. IX.

Ous les Autheurs qui ont fait la description de la plante de la Chine, en ont parlé si diuersement, qu'ils font assez paroistre qu'ils n'ont veu que la seule racine & non la plante. Garcie dit, que cette plante a trois ou quatre coudées de haut, les tigesminces, que ses feüilles sont semblables aux ieunes citroniers, & que sa racine à la longueur d'vne palme. Monard dit, qu'elle croist aux lieux maritins en forme de Canne ou Roseaux. Acosta dit, qu'elle a plusieurs branches monuës en façon de serment épineux, & semblables à celles du liset, & que ses feuilles sont grandes comme du plantinà larges feuilles. Pour moy, ie croirois que cette description seroit la veritable, si tous les Aurheurs n'étoient d'accord en ce point, que la Chine, dont nous vlons en Europe, est vne racine; par ce que i ay veu

# A FRVICTS ET SANS FRVICTS. 155 En plusieurs endroits de la Guadeloupe, vne plante que les habitans appellent Ronce verte, à la quelle cette description convient en toutes ces parties, & i'aurois creu que sçauroit esté la veritable Chine, si ce n'estoit que de ses branches (lesquelles comme dit Acosta, rampent sur les arbres, ainsi que du serment) pendent certains fruicts raboteux, longs comme la main, de diverse forme, de couleur de chair dedans & dehors, insipides au goust, & si senblables à vne racine, que si ie ne les avois veus attachez aux branches, i'aurois dit qu'on les auroit

arrachez de terre. Au reste, il se trouue dans la Guadeloupe, & presque dans toutes les autres isles, vne certaine plante, dont les feüilles servent pour enueloper les cuisses & les jambes des hydropiques, lors qu'étans excessivement enslées, on est contraint de scarifier la peau, pour en faire sortir les serositez: Cette feüille attire beaucoup, & i'en ay veu plusieurs qui en ont esté soulagez : mais il faut que les habitans se détrompent de la croyance qu'ils ont que c'est la veritable Chine. Elle se plaist fort aux lieux humides, le long des riuieres, dans les montagnes, où il pleut beaucoup plus qu'au long du riuage de lamer. La racine est quelquefois grosse comme la jambe, longue de deux pieds au plus: elle est toute raboteuse, & percée comme si elle auoit esté escorce fort mince, tannée, & verdastre en quel-ques endroits. Cette racine est arraché

# 156 DESCRIPTION DES PLANTES

des arbres, auec les fileamens que l'on y voit pendre; de sorte qu'ils embrassent & enuironnent l'arbre, comme si on les auoit liez par diuertissement & auec dessein. Outre ceux qui la lient à l'arbre, il y en a d'autres qui pendent de la cime des plus hauts arbres où elle croist, iusqu'à terre, & que quelquefois s'y enracinent. Ils sont gros comme le tuyau d'vne plume, quelquefois plus, quelquefois moins; ils sont aussi gros en bas comme en haut, & il semble que se soient de veritables cordes. Ces filets, ou cordes, ont vne odeur forte, & qui tire à l'ail; mais la grosse racine ne sent rien. Du gros bout de cette racine sortent dix ou douze tuyaux gros comme le poulce, & longs comme le bras, chacun desquels porte vne feüille semblable à la langue du serpent, large de deux pieds, & longue de trois. Cette feüille est polie & licée comme du lierre. Ie ne l'ay inmais veuë fleurie; elle tombe quelquefois des arbres à terre, & ne laisse pas d'y croistre & d'y prendre racine. Mais naturellement elle se plaist sur les plus hauts arbres, quoy qu'elle semble n'auoir d'autre nourriture que celle qu'elle tire de l'escorce des arbres où elles sont attachées. En voila assez pour mon suiet, on peut voir les Autheurs pour ce qui regarde ses vertus & ses qualitez.

# A FRVICTS ET SANS FRVICTS. 157

De deux sortes de Choux qu'on appelle Kareïbes.

### §. X.

L'rude, ronde, & massine, de couleur de chair. Elle croist dans la terre, & pousse plusieurs tiges, lesquelles se dinisent chacune en cinq ou six feüilles, aussi grandes & de mesme forme que celles de la Chine, comme panachées de blanc & de verd, & quelquesois la moitié d'une feüille est blanche: cette herbe est excellente dans le potage, elle est tendre & se fond au premier boüillon, comme de l'ozcille. On y met aussi la racine, qui se cuit ainsi que des panets, & rend le potage pateux & épois, comme si on y auoit mis une poignée de farine. Ie n'ay pas remarqué qu'on s'en serue en Medecine.

Il s'en trouue vne autre espece, que les habitans appellent, chou poyuré, qui n'est differente de celle-là qu'au goust & en la couleur de ses seuilles, qui sont d'vn vert plus brun, & rarement panachées de blanc comme les autres. Neantmoins il est tres-dissicile de les discerner, & les plus experts habitans y sont trompez tous les iours, & les mettent bien souvent dans le potage au lieu des autres, d'où il arriue, quoy qu'ils ne s'en aduisent pas en les mangeans, qu'ils brussent la bouche & le gosier, comme si l'on auoit mangé des seuïlles de l'aureole; & mesme si on en mange beaucoup, ils donnent le ssux de bouche.

# 158 DESCRIPTION DESPLANTES

Du Petun.

### §. X I.

E ne décris pas icy toutes les belles qualitez de cette plante: Le Lecteur curieux peut les voir chez les Autheurs, pour les lire aussi bien que pour y remarquer tous ses auantages. Il suffit de dire icy, que les habitans cultiuent communément quatre sorte de petun; à sçauoir, le grand petun vert, le petun à langue, le petun d'Amazone, & le petun de verine ou petun musqué. Les Sauuages appellent toutes ces especes de petuns, sans faire aucune distinction, Yoly. Le petun vertest le plus beau, & de plus belle apparance. Ses feuilles ont vn bon pied de large, & deux de long; mais pour l'ordinaire il décheoit beaucoup à la pente, & n'est iamais de grand rapport. Le petun à la langue, (appellé ainsi, à cause que sa feuille est longue de deux pieds, & large d'vne paulme, & semble auoir la forme d'une langue) est de tres-grand rapport, & ne décheoit nullement à la pente. Ces deux premiers sont ceux desquels on fait le plus commun debit. Le petun de verine est plus petit que les deux precedés: Sa feüille est vn peu plus rude & plus ridée que celle des autres, & est plus pointuë par le bout, il rapporte le moins de tous, & décheoit le plus à la pente; mais il est le plus estimé & le plus cher, dautant que non seulement sa feüille sent le musque; mais mesme la fumée, quand on le brusse en

A FRVICTS ET SANS FRVICTS. 159

est tres agreable, là ou celle de tous les autres est du tout insupportable à beaucoup de personnes. On a remarqué de plus qu'vne seule plante de ce petun communique sa qualité à quatre autres, & les fait passer pour petuns de verine, ce qui se pratique dans les isles, autrement on n'y trouveroit pas son compte. Pour le petun des amazones, il est plus large que tous les autres, sa feuille est arondie par le bout, & non en pointe comme les autres; & les petites costes ou nerueures qui sont des deux côtez de la feuille, ne biaisent pas vers la pointe; mais elles la trauersent de droit fil. Ce petun est de grand rapport, mais estant nouveau fait, il est malfaisant, fade au goust, & fait vomir sur le champ ceux quien prennent; mais à mesure qu'il vieillir, cela se corrige,& il deuient tres-excellent au bout de deux ans.

Or quoy que la maniere de cultiuer & de faire le petun, soit commune aux habitans des isles, elle ne l'est pas à plusieurs personnes curieuses de l'Europe, pour la satisfaction desquelles ie la décriray icy le plus succinctement qu'il me sera possible.

On seme premierement la graine, que l'on méle, aucc cinq ou six fois autant de cendre que de graine, asin de la semer plus claire. Si-tost qu'elle commence à leuer, on la couure tous les matins de branchages, pour la guarantir des ardeurs du Soleil qui la brusseroit entierement. Pendant six semaines ou deux mois, qu'elle est à arteindre sa

#### 160 DESCRIPTION DESPLANTES

perfection conuenable pour la replanter, on prepare le jardin où on doit faire sa leuée, c'est à dire, sa recolte, en deffrichant, coupant, & bruslant les bois qui sont sur la terre, ce qui n'est pas vn petit trauail; ou bien s'il on veut faire la leuce dans vne terre desia découverte, on la purge & on la nettoye entierement de toutes sortes d'herbes. Le jardin estant bien preparé, on leue la plante en vn temps de pluye, afin qu'elle reprenne auec plus de facilité, puis on les plante toutes à la ligne; l'ordre que l'on tient en les plantant, est tel qu'il faut qu'il y ait trois pieds de distance entre deux plantes, & autant entre deux rangs; de sorte qu'vn jardin de cent pas en quarré, doit tenir 10000. plantes de petun. Chaque personne doit tout au moins entretenir & cultiuer trois mille plantes de petun, & auec cela cultiuer ses viures, ce qui luy peut apporter enuiron mille ou quinze cent liures de petun. Estant planté il faut auoir soin d'y passer de temps en temps, & d'empécher qu'il n'y croisse de mauuaises herbes. Lors que la plante est preste à fleurir, on l'arreste tout court, la coupant à la hauteur du genoüil, puis on oste les feuilles d'en-bas qui traisnent à terre, & on ne laisse que dix ou douze feuilles de petun sur la tige, laquelle on esmonde soigneusement tous les huitiours, de tous les rejettons qu'elle pousse autour des feuilles; de sorte que ces dix ou douze feuilles se nourrissent merueilleusement & viennent espoisses comme vn cuyr. Pour voir s'il est meur, on plie la feuille, la quelle, si

A FRVICTS ET SANS FRVICTS. 161
elle se casse en la pliant, il est temps de la couper:
estant coupée on la laisse fanner sur la terre, puis
on les attache auec certaines liasses de mahot, qu'on
ensille dans des petites verges; de sorte que les
plantes ne se touchent point, & on les laisse seicher
à l'air quinze iours ou trois semaines. Cela fait on
arrache toutes les seüilles de la tige, puis on tire la
coste qui est dans le milieu de la seüille, & l'ayant
vn peu arrousée d'eau de mer, on la tord en corde,
& puis on la met en rouleaux.

De l'herbe viue & sensible.

#### S. XII

SI cette plante est celle que tous les Autheurs Ont décrite; le suis bien asseuré qu'elle n'est pas CI cette plante est celle que tous les Autheurs dans la Guadeloupe, ny mesme, comme ie crois, en pas vne de ces isles, au moins ie ne l'ay iamais veue, quoy que ie l'aye curieusement cherché. Et n'estoit les quatre petites fleurs que les Autheurs luy donnent, ie dirois qu'ils ne l'ont veuë que dans la naissance; car celle qui croist dans les sauanes ou prairies de ces isles, est toute semblable, quand elle est petite, exceptez ces quatre petites fleurs qu'ils y ont adiousté; mais en peu de temps elle croist en arbrisseau, qui se diuise en plusieurs branches toutes chargées de feuilles semblables à celles qu'ils ont dépeintes. La cime des branches est toute enuironnée de petites fleurs jaunes semblables à celles de genest; mais vn peu plus petites, à la cheute

## 162 DESCRIPTION DES PLANTES

desquelles succedent de petites gousses larges, comme vn fer d'éguillette toutes plates, dans lesquelles est enfermée la graine. Elle n'est nullement en vlage parmy les Sauuages, & mesme ils nela connoissent pas. le l'ay monstré à plusieurs qui l'admiroient auec grand estonnement. le tais toutes les resueries qu'en ont rapporté les Autheurs, domme de dire qu'elle redonne la virginité aux filles qui l'ont dessa perduë; qu'elle est bonne pour se faire aymer, & autre choses semblables. C'est assez de dire que cette plante a vne telle auersion de quelque attouchement que ce soit; qu'aussi-tost qu'elle est touchée, elle-reserre toutes ses petites feuilles le long de ses branches, & demeure toute flétrie comme vne plante qui se meurt. A vn moment de là, elle s'épanouit, & reuient aussi belle qu'auparauant.

Le l'Aloes en autres Semperuiues.

## S. XIII.

En ay iamais nou vue seuse plante d'aloës dans la Guadeloupe, & ie crois sermement qu'il n'y en a point du tout. Et bien que dans les istes voisines ie l'aye curieusement cherché, i'ay neautmoins esté sept ans sans en pountoir rencontrer vuo seuse plante. La première que may veu, q'a esté dans la Martinique au bord de la mer, entre le sont S. Prorre & le logis de Mr. le Gouverneur. Elle estoir ve nue agrainte, est de la plante, étoir du milieu de la plante, étoir et estoir de la plante, étoir et le plante, étoir de la plante, étoir et le la plante, étoir et le plante plante plante plante plante plante plante plante plante et le plante plante et le plante plante plante plante plante plante et le plante plante

## A FRVICTS ET SANS FRVICTS. 163

plus grosse que le moltet de la jambe, se haute d'yne picque & demy. Le goustay du suc de ses se villes,
lequel ne me sembla pas tout à fait amer, mais fade. Ie me trouuay l'an mil six cens quarante-sept,
dans vne petite isle, appellée sainct Eustache, proche de sainct Christophe: cette isle en estoit toute
remplie. Qui en voudra sçauoir dauantage, sant
de cette plante que du Melocarduus, du cierge
espineux, des Raquettes, du petit siguier d'inde, pourra voir les Autheurs qui ont sait la description
de toutes ces plantes. Et ne vous estonnez pas si ie
vous y retuoye si souvent, car si ie v oulois écrire
tout ce qu'ils ont dit de ces plantes, que iene sais
que nommer, i aurois assez de matiere pour composer plusieurs volumes.

Des Cousins.

## S. XIV.

ne dans toutes les habitations de ces isses, qu'on appelle Cousins, à raison de sa graine, qui est herissée de qui s'attache importunément aux habits de aux cheueux des passans: elle n'est guére plus grosse que la teste d'une grosse épingle: toutes ses feuilles sont faites comme de petits écusions: On se sert de cette plante auec de tres heureux succez contre toute sorte de dissenterie. Pour cet estet, on la puluerise écon en prend le poids d'un escu dans la

boisson ordinaire: si elle ne reissit à la premiere fois, on redouble la dose.

Du Ricinus, ou Figuier d'enfer.

§. X V.

Plusieurs Autheurs ont dit merueille, du Ricinus Ameriquain, ou Figuier d'enfer, & entr'autres, Monard. Ie m'ensuis seruy plusieurs fois selon ce qu'il en a écrit, contre les sluxions froides, & pour purger les hydropiques; mais ie n'en ay iamais veu de bons succez: cela me donne suiet de douter de toutes les belles qualitez qu'on luy attribuë; il croit en grande quantité dans tous les endroits de ces isles. Personne n'en vse, sinon les Negres qui en sont de l'huile, de laquelle ils se graissent la teste pour se guarantir de la vermine. Il est tout semblable au Palma Christi, maisil croist quatre ou cinq sois aussi grand.

De deux sortes de lys qui croissent dans l'Amerique.

## S. XVI.

Il croist en plusieurs endroits de cette isse deux sortes de lys, vn blanc, & vn orangé. Pour ce qui regarde le lys blanc, quoy qu'il ait l'oignon & la seuille, semblable aux lys de France; il n'a iamais passé dans mon esprit que pour vn Narcisse, iusqu'à ce que i'aye veu la description que Pline & Theophraste ont fait du Moly; disans qu'il a plus

## A FRVICTS ET SANS FRVICTS. 168

fieurs feüilles semblables aux Squilles, auec la tige d'vne coudée de haut, grosse comme le doigt, creuse & ronde, sans aucune se üille, chargée de beaucoup de sleurs blanches à la cime, saites en saçon d'estoiles, attachées à de longues queuës; car s'ils auoient adjousté que ces sleurs ont les se üilles longues comme le doigt, & fort estroites, & que du milieu de ces sleurs sortent trois ou quatre petits silets blancs & longs comme le doigt, au bois desquels il y a de petites languettes iaunes; & qu'en sin cette sleur exhale vne odeur plus douce, plus suaue, & plus agreable que celle de nos lys, ie croirois que le Moly qu'ils ont décrit, est le lys blanc de l'Amerique. Pour ce qui regarde le lys rouge, il differe si peu de ceux de l'Europe, qu'il ne vaut pas la peine d'en faire vne description particulière.

De l'herbe au musc, ou mauue musquée.

#### S. XVII.

On rencontre partoutes ces isses, vne plante qui a les feuilles assez semblables à la Mauue, mais vn peu plus rudes: elle porte vne tige haute de deux coudées à la pointe de laquelle, & mesme sur plusieurs branches qui sortent de la mesme tige, il y a plusieurs seurs iaunes qui ressemblent assez aux sleurs des mauues, mais quatre sois plus grandes, à la cheute desquelles croist vn bouton gros comme vn œus de pigeon, long comme le petit doigt en triangle, & qui se termine en pointe

## 166 DESCRIPTION DES PLANTES

par le haut. Auant qu'ilsoit meur, il est vert & remply de petites graines blanches, qui ne sement encore que le vert; mais en sin il se meurit, se desseiche, deuient gris, & la graine noire. Et pour lors, si on la frotte dans les mains, elle exhale une odeur aussi l'aueque le muse. L'ay veueette plante leuée dans l'aus que le muse. L'ay veueette plante leuée dans l'aus, mais on m'a asseuré qu'elle me seurit point.

D'une espece de Violier.

## S. XVIII.

T'Ay trouvé dans les montagnes de la Guadelou-Le vne soite de Violier, tout semblable aux notres quant à la souille: mais cette plante porte vne petite tige, grosse & longue comme vn ser d'éguillette, au sommet de laquelle croissent trois belles petites fleurs blanches comme neige, qui ont chacune cinq seuilles en sorme d'étoile. A la cheute de ces fleurs succedent trois petits fruicts ronds, & gros comme des grains d'asperges, & rouges comme du Corail; il y a dans ces seuicts trois petites graines noires. Il est assez communidans les montagnes & dans les lieux humides.

D'en petit Pauot blanc.

## S. XIX.

L'Ay trouvé dans vn seul endroit de la Guadeloupe, vne sorte de pauot qui n'est pas commun

A FRVICTS ET SANS FRVICTS: 167 dans l'Europe. Il est le seul que i aye veu dans l'Amerique; la plante est foropetite, elle a les feuilles semblables au Pauer Rheas, mais la sleur est toute pareille à ces patites Anemones blanches, que l'on trouue dans nos forests.

De l'herbe fascheuse, poil de chat ou mal nommée.

#### 5. XX.

IL croist dans toutes les habitations deux sortes Ld'herbes fascheuses, & importunes, qui donnent beaucoup de peine aux habitans, & desquelles ils ne se desseront iamais. La premiere est vue petite, plance semblable à la parierane, un peu plus frisée, & plus rude: elle seurit & graine en sortant de terre, & se charge te lement de graines, qu'elle semble n'estre composée d'autres choses : elle se seme. de soy-mesme, & perd entierement les jardins, si on n'est bien soigneux de la sarcler. Elle a communement un vilainnom, maisles plus discrets l'appellentpoil de char, & les Dames, la mal nomméel Aureste son suc, & me sinc le marc, appliqué sur la Du Paragon.

E Paragon est vne autre plante, quasi aussi fascheuse que la precedente, pour la grande quantité de graine qu'elle porte : elle rampe par

## 168 DESCRIPTION DESPLANTES.

terre, & a les feuilles rondes & larges comme des piastres: C'est ce qui l'a fait nommer Patagon: sestiges sont fort minces: elle sleurit de couleur de pourpre, & porte vne infinité de petites graines qui s'attachent aux habits des passans. Ses racines sont mourir les porcs qui en mangent.

De l'herbe laicteuse.

#### §. XXII.

N plusieurs endroits de la Guadeloupe, princi-palement dans les lieux secs, & parmy les roches, i ay veu cette mesme plante que Rauuolf décrit; mais comme il ne l'a veu è que dépouillée de ses feuilles & de ses fleurs, ce quilluy arriue tous les ans vers le mois de Nouembre, il aut que ie dise ce que i'en ay reconnu dauantage que luy. Ses feüilles sont semblables à la Peruenche, vn peu plus grandes, & époises comme vn quart d'escu: elles sont fort claires, & à peine en trouue-on douze sur vne plante: il croît à la pointe de chacun de ses rameaux trois ou quatre fleurs rouges, semblables à celle de l'sAperge, mais vn peu plus grandes. Cette plante est si plaine de laiet, que de la rupture d'un de ses simples rameaux, il en sort quatre ou cinq cuëillerée de laict, qui est extremément caustic, & comme ie erois, dangereux. l'en ay gousté, mais ilfait plus de peine que la Laureole.

Des Cannes de Sucre: & de la maniere qu'on le fait.

#### S. XXIII.

Bresil, qu'en toutes ces isles, desquelles on fait le sucre en abondance, sont toutes semblables aux grands roseaux d'Espagne, horsmis qu'elles ont les nœuds plus courts, les seüilles plus druës, & qu'elles sont plus basses de moitié, elles portent vn panache comme les aurres roseaux, dans lequel est enclose la graine: Il y a encore cette difference que la Canne n'est pas creuse comme le roseau; mais elle est remplie d'une certaine moële spongieuse, toute imbibée d'une eau blanche, qui est la liqueur dont on fait le sucre.

Ces Cannes croissent dans toute l'Amerique, aussi grosses que les plus gros roseaux, & mesme il s'en trouue de plus grosses que le bras. Il est toutefois vray, que la plus grosse de toutes celles que i'ay veu dans l'isse de Madere, n'est pas plus grosse deux fois que le poulce. Ie ne sçay, si c'est à cause du terroir ou du dessaut des pluyes, quoy qu'il en soit, le sucre ne laisse pas d'en estre beaucoup plus fort. On plante les Cannes, tant dans l'Amerique que dans les Canaries, non des yeux, on des rejettons, comme dit d'Alechamps; mais bien des tronçons de la Canne, sichez dans la terre bien labourée. Il y en a qui font des rigoles d'vn demy-pied de prosondeur, dans lesquelles ils mettent vne Canne

## 170 DESCRIPTION DES PLANTES

de trois pieds ou enuiron, & la font cheuaucher d'un pied par chaque bout par deux autres Cannes,

& continuent ainsi tout le long du champ.

Elles sont pour l'ordinaire six ou sept mois à atteindre leur parfaite maturité, c'est à dire, auant qu'elles fleurissent, ou qu'elles poussent la verge qui porte le panache, où la graine & la fleur sont enfermées. En ce temps là, elles sont iaunes comme de l'or, alors on coupe les Cannes, & apres les auoir émondées de leurs feüilles, on les applique au moulin, lequel est composé, en sorre que l'arbre ou gros rouleau du milieu, est en uironné de deux autres qui s'emboitent dans des hoches ou troux faits à ce sujet, dans les deux autres rouleaux, & les faisant tourner ils serrent, écrasent & font passer la Canne de l'autre costé, laquelle demeure touteseiche & épuisée de son sucre, qui tombe dans vn tonneau qui est dessous le moulin. Ce suc estant tiré, on le transporte dans la premiere chaudiere, où on le fait bouiillir à feu lent, y jettant toussours que sque cueillerée de lessiue qui le fait écumer, & pousser en haut tout son ordure.

On fait cette lessue auec les meilleures & les plus fortes cendres, & ilfaut qu'elle soit si forte, qu'elle cuise & cauterise la langue. C'est cette lessiue qui purisie & qui clarisie le sucre, & sans elle on ne viendroit iamais à bout d'en faire de bon & d'excellent, lors qu'il n'escume plus dans cette premiere chaudiere, on le transporte dans la seconde, où il reçoit le seu plus violent, & bouille à plus gros

boüillons. Cependant, ont jetté toussours' de temps en temps des cueillerées de lessiue, qui luy doit faire jetter tout le reste de son escume. Quoy fait, on tient de l'huile d'oliue toute preste dans vn plat, & lors que le boüillon vient à surmonter la chaudiere, on le reprime & arreste tout court en jettant & aspersant vn peu de cette huile par dessus. Quelques-vns y iettent de petites boullettes de beurre frais. Lors qu'il n'y a que deux grandes chaudieres on le tient plus long-temps dans cette seconde, iusqu'à ce qu'il soit entierement purissé, & qu'il ait atteint la consistance de sirop. Dans les bonnes sucreries on le fait passer par trois chaudieres de cuivre battu, auant que de le mettre dans les chaudieres de bronze. Car il faut sçauoir que ces trois grandes chaudieres sont semblables à celles des Brasseurs, & qu'elles tiennent deux, trois, ou quatre muids, plus ou moins selon que les su-Fereries sont abondantes. Les trois petites sont de bronze iettée en fonte, & n'ont qu'vn pied & demy de profondeur, & enuiron trois de diamettre, & sont époisses d'un bon doigt. En fin, apres auoir bien diligemment écumé le sucre, & apres qu'il a atteint la bonne consistance de sirop, on le met dans les trois petites chaudieres de bronze, en sorte pourtant qu'il passe par toutes les trois, & dans la troisiéme il y demeure iusqu'à sa parfaite coction, laquelle on connoist, lors qu'en iettant vn peu dans l'air, ilse glace ou se fige; & alors on le vuide dans les formes tout bouillant.

## 172 DESCRIPTION DESPLANTES

Ces formes sont faites de terre, & percées par le bout d'en-bas: elles sont ajustées sur vne grande table dans des trous ronds, où elles entrent à moitié Si-rost que le sucre est dans ses formes, on le remuë fort soigneusement, auec l'espatule ou épée debois, iusqu'à ce que le grain du sucre paroisse, qui est comme du sable blanc; & alors on le laisse prendre & figer dans ses formes. Si tost qu'il est pris, on détrempe de la terre grasse auec de l'eau, & on en met l'espoiseur d'vn poulce sur le sucre, tout de la largeur de la forme: & en mesme téps on desbouche les petits trous des formes, lesquels iusqu'alors ont esté bouchée, & tout ce qu'il y a de grossier & de terrestre dans le sucre, coule par ces petits trous en forme de sirop noir & espois, & c'est ce que nous appellons en France conposte. Cependant, le sucre est trois semaines ou vn mois à couler, & tous les iours deux ou trois fois, on fourre vne petite verge de fer dans ses petits trous, aussi auant qu'elle y peut entrer, iusqu'à ce que le sucre soit entierement purgé, & qu'il ne iette plus aucune gouste de sirop. Voila tout ce qu'il y a à faire du fucre.

Il est pourtant vray qu'il y a vn certain secret pour le faire beau, tres-sin, &ne le manquer iamais, nous ne l'auons pas encore peu apprendre dans la Guadeloupe. Monsieur de Poincy l'a eu par hazard; car vn sucrier Portugais homme fort expert qui le servoit, ayant commis quelque crime pour le quel il tleuoit estre pendu; Monsieur de Poincy

## A FRVICTS ET SANS FRVICTS. 173

luy donna sa grace, à condition qu'il enseigneroit son secret à vn de ses domestiques; ce qu'il fit, & depuis on fait quantité de tres-beau & tres-fin sucre à sainct Christophe. A faute de ce secret, Monsieur Houël a esté contraint de quiter la sucrerie au

grand dommage des Seigneurs des isles.

On tire encore vne autre tres-grande vtilité du fucre de ces Cannes; car on en fait des eaux de vie tres-excellentes, lesquelles se vendent fort cher dans le pays. Auant que de mettre ce sucre dans l'alambic, on le laisse bouillir dans des tonneaux. Quand ie dis qu'on le laisse boüillir, ie n'entend pas qu'on le fasse boüillir sur le feu; mais c'est que de soy-mesme il s'échausse, devient tiede & se remuë comme s'il boüilloit. Dans ce mouuement il se purisie & s'assine si bien qu'il deuient vne boisson meilleure, que le plus excellent cydre de Normandie. On appelle cette boisson, vin de Canne; il enyure comme le vin d'Espagne, & est fort pectoral quand on envse auecmoderation.

Au reste, c'est la meilleure commodité du monde, que ces Cannes de sucre pour les passans; car on en prend toussours deux ou trois, qui vous seruent de bâton par le chemin, & lors que vous estes fatigué du voyage, & alteré par les chaleurs, en vous reposant vous mangez vne partie de vôtre bâton, qui vous rafraischit d'vne eau de sucre fort

agreable.

Certaine chose iettée dans les chaudieres, peut faire perdre vne coction; & mesme il y a vne dro-

## 174 DESCRIPTION DES PLANTES

gue, de laquelle ayant frotté les chaudieres, on n'y fera iamais de sucre, si on ne les passe par le seu. Ie sçay l'vn & l'autre, que ie ne veux pas écrire, on sçait assez de mal, sans que i en apprenne encore.

Des autres Cannes qui croissent dans le pays.

#### S. XXIV.

Es grands roseaux que l'on appelle commu-nément en France, Roseaux d'Espagne, croissoit dans toutes ces isses en tres-grande quantité, le long de la mer, dans les lieux humides & marescageux. On ne sçauroit exprimer l'vtilité que les habitans tirent de ces roseaux; car non seulement ils seruent de lattes & de couuerture, mais aussi de materiaux pour faire les murailles des maisons; pour cét effet, on lie les roseaux de demy pied en demy-pied sur les chevrons, auec des éguillettes de maho, & on les couure des feuilles des mesmes roseaux, comme l'on couure de chaume les pauures maisons des champs dans l'Europe. Pour ce qui regarde les murailles des Cases, onne fait que sicher des roseaux en terre si prés à prés qu'ils s'entretouchent, & les lier par le trauers auec des autres roseaux fendus, de sorte que ces murailles ne sont autre chose que des clayes de roseaux, d'où vient que rarement on fait des fenestres aux Cases, parce que le iour penetre aysément à trauers des murailles.

Les Sauuages se seruent de la cendre de ces ro-

A FRVICTS ET SANS FRVICTS. 175 seaux, quand ils veulent guerir vn malade de la verolle ou de l'espian, ils luy en frottent tout le corps. Ie n'ay pû apprendre d'eux ce que cela operoit sur le malade, & crois que cela ne fait pas grand chose; car ils ne guerissent iamais parfaitement.

Des Balisiers:

#### §. XXV.

Dous auons dans la Guadeloupe cinq sortes de Balissiers. Ie ne diray rien des deux petits, puisque les Autheurs en ont sussissamment écrit, sous le nom de Canne d'inde, & de flos cancri. Ils portent tous deux des sleurs iaunes & rouges assez iolies. On fait de petits chapelets de leur graine, qui sont fort beaux. Vous pouuez voir là dessus d'Alechamps, & les autres Autheurs.

Outre ces deux petits Balisiers, il y en a deux grands qui ne disserent de ces deux-cy qu'en grandeur, & en la façon de leurs steurs. Cette plante iette vne tige grosse comme le bras, & quelquesois plus. Elle croist haute comme vne demy-picque, & porte plusieurs seüilles larges de deux pieds, & longues de sept à huit, polies, mais toutes marquées de rayes, trauersantes comme si on les auoit plicées par plaisir. Du milieu de la tige sort vne sleur longue comme le bras, & double rang de petits bassins, qui s'emboittent l'vn dans l'autre, iusqu'à la sin. Cette sleur est quelquesois large comme les deux mains. Il y en a vne espece de rouge, & vne espece

## 176 DESCRIPTION DES PLANTES

de iaune. Or les feüilles, tant de l'vne que de l'autre espece, seruent aux Sauuages non seulement à empaqueter leur farine, leur pain, & tout le reste de leurs victuailles, & mesme tout leur petit bagage, quand ils vont aux champs; mais encore à couurir leur Aioupas, ou petits Auuents, où ils se mettent à couuert, quand ils sont arriuez quelque part, où il n'y a point de logement.

Du Solaman, on herbe aux Hebechets.

#### S. XXVI.

E Solaman est la plante la plus vtile qu'ayent les Sauuages dans toutes ces isses, pour ce qui est du ménage : elle pousse plusieurs tiges rondes, grosses comme le poulce, haute de dix ou de douze pieds, droites comme des fléches: l'escorce ou superficie de ces tiges est verte, polie, & extremément dure. Au haut de chaeune de ses tiges, il vient cinq ou six feuilles toutes semblables à celles du Balisser, mais plus courtes de moitié. Les Sauuages leuent cette escorce par petites esquillettes fort étroites, minces comme du papier, & tout de la longueur de la tige; cela leur sert comme d'ozier pour faire leurs petits paniers, Matoutou, Catoly, Hebechets, leurs Couleuures, qui est vne faço de chausse tressée, dans laquelle ils pressent le manyoc, & beaucoup d'autres petits ouurages. Cette plante croist dans les marests, & n'est pas commune par tout. l'ay esté six ans dans la Guadeloupe, sans en auoif

A FRVICTS ET SANS FRVICTS. 177 auoir pû rencontrer vne plante; & en fin i'en trouuay beaucoup dans des mares de la Basseterre.

De l'Indigo.

#### S. XXVII.

Indigo est la plus precieuse marchandise qui se fasse dans le pays: & quoy qu'il ne s'en soit pas encore fait dans la Guadeloupe, la plante auec laquelle on le fait, y croist en abondance, depuis qu'elle y a esté vne fois semée. Cette plante est à moniugement, vne espece de saint foin, ou de luserne, qui croist haut de trois pieds & seurit rouge.

Pour faire l'Indigo, on la coupe, quand safleur commence à paroistre: l'ayant coupée on l'ajuste par petits faiseaux dans de grandes cuues, remplies d'eau claire, comme qui voudroit mettre rouir du lin. Ces cuues sont quelquefois de pierre, quelquefois de bois; elles ont huit, dix, ou douze pieds en quarré, plus ou moins. Quand il est dans la cuue, on y verseenuiron vn pot d'huile de rabette, laquelle s'épend sur l'eau, en sorte qu'elle entreprend toute la largeur de la cuue. En deux ou trois iours tout cela s'échausse, & vient à boüillir comme le raisin dans la cuue. Les feuilles se cuisent, ou plutost se pourrissent & se dissoluent entierement; si bien qu'il ne demeure plus que les verges ou tiges de la plante, lesquelles on tire de l'eau, qu'on épuise toute auce des robinets qui sont au bas de la cu-

## 178 DESCRIPTION DES PLANTES

ue, au fond de laquelle il demeure, vne façon de lie de couleur de pourpre, que l'on fait soigneusement seicher dans des estuues, ou au Soleil, prenant bien garde qu'il ne tombe de l'eau dessus, & c'est cela qu'on appelle, Indigo, qui sert aux Teinturiers à teindre en couleur de pourpre. Cette marchandise a valuautrefois quarante ou cinquante francs la liure. Mais elle n'a pas plustost esté entre les mains des François, qu'elle a esté de vil prix, & se donne communément à huit ou dix francs la liure: nous enfaisons de mesme de toutes choses. Auant que nous nous messassions de faire le petun, il valoit quinze ou seize francs, & quelquefois deux pistolles; & à present le meilleur ne vaut pas vingt sols, & siles troubles des isles s'appaisent bien-tost, ie tire vne consequence auantageuse pour les friands; car il en sera tout de mesme du sucre.

Au reste, le bon Indigo doit flotter sur l'eau comme du bois : celuy qui nage entre deux eaux n'est pas si bon, il ne laisse pas neantmoins d'estre aussi bien vendu comme le meilleur : mais celuy qui va au fond ne vaut rien, ou bien il y a de la terre messée dedans.

Du Manyoc.

#### §. XXVIII.

Out le monde s'étonne dans la France, de ce que dans toutes ces illes, il ne croist point de bled, & admirent en mesme temps comme les

### A FRVICTS ET SANS FRVICTS. 17

hommes peuuent viure d'vn pain de racine, dont le suc est vn poison qui tuë vn homme d'vne seule cueillerée. Et les Sauuages estiment les François mal-heureux, par ce qu'en leur pays il n'y a point de manyoc: Et cependant, eux & nous nous trompons lourdement, puisque la mesme Prouidence qui a donné pour nourriture aux habitans de l'Europe le froment, le remplissant des qualitez necessaires à cét effet;a donné aux habitas de ces illes la Cassaue faite de manyoc, qu'elle n'a pas priué de ces mesmes qualitez. Pour moy, ie ne fus iamais de ces delicats qui augmentent leur foiblesse par la force de leur imagination. le me suis si bien accoustumé à la Cassaue, que le l'ay toussours preferée au pain qu'on nous apporte de l'Europe. Et plusieurs sont de mon sentiment en ce point.

La plante de laquelle on fait le pain, que les habitans appellent Cassaue, & la boisson ordinaire, qu'ils nomment Ouycou, est vn arbrisseau fort tortu, tout remply de nœuds ou petites excroissances, grosses comme des sebues de bresil: ce sont les lieux où ont esté attachées les seüilles qui sont tombées; car il se dépoüille de ses seüilles, non toutes à la sois estant perpetuellement vert, mais à mesure qu'il croist, & que les seüilles d'en-bas vieillissent: elles tombent, & en mesme temps il en croist d'autres en haut. Il ietre plusieurs branches éparpillées, qui sot toutes chargées de seüilles, non semblables à celles qui sont designées dans d'Alechant, & dans les autres Autheurs, mais à celles de l'Agnus Castus.

Zij

## 180 DESCRIPTION DESPLANTES

Il croist communément de trois ou quatre coudées de haut, plus ou moins, selon la diuersité du terroir, ou des saisons, & du temps auquel on le plante. Le bois de cét arbrisseau est fort tendre, & d'vn seul coup de baston on brise & on casse toutes ses branches.

Il y en a de six ou sept sortes, que les habitans distinguent par la couleur des queuës & des costes des feuilles, ou de l'escorce de la racine. Le manyoc violet a vne escorce sur sa racine, espoise comme vn quart-d'escu, d'vn violet fort brun; mais le dedans est blanc comme neige. Celuy-cy fait le pain de meilleur goust, & dure dauantage en terre que les autres. Le manyoc gris à l'escorce du bois & de la racine grise, & est fort inégal; car quelquefois il rapporte beaucoup, quelquefois peu, le pain n'en est pas mauuais. Le manyoc vert, appellé ainsi à cause de la verdure de les feuilles, qui sont plus druës & plus vertes que les autres, rapporte beaucoup, il n'est iamais dix mois à estre bon, &fait d'excellent pain; mais il ne se conserue pas longtemps en terre. Le manyoc blanc à l'escorce du bois blanchastre, celle de sa racine auec le dedans est iaune. Il vient en six ou sept mois, il rapporte beaucoup en racines, mais elles se resoluent toutes en eau; de sorte qu'encore que le pain en soit iaune comme de l'or, & de tres-bongoust, on n'y trouue pas son compte, & peu de personnes en font, sinon celles qui sont pressées, & qui n'ont point de ma-nyoc planté: elles plantent de celuy cy pour en

auoir bien-tost. Il y a vne autre sorte de manyoc assez rare, que l'on appelle Kamanioc: il est si semblable au manyoc blanc, qu'on ne les sçauroit distinguer qu'auec peine. On le fait cuyre tout entier comme des patates, & on le mange sans exprimer son suc, & sans qu'il fasse aucun mal, comme seroient indubitablement tous les autres manyocs, qui donneroient la mort à l'instant mesme qu'on en auroit mangé.

Pour planter le manyoc, on obserue fort exactement de le planter au décours de la Lune : les habitans tiennent qu'estant planté en ce temps, il pousse dauantage en racines. On remuë premierement la terre auec des houës, & on en compose des mottes larges de deux pieds & demy, ou trois pieds, & longues enuiron de cinq. Les habitans appellent cela, des fosses de manyoc, dautant qu'elles ressemblent aux fosses dans lesquelles on enterre les morts. On fait vne rayetout du long de cette fosse par le milieu, & on fiche dans cette raye à drois & à gauche, trois ou quatre tronçons du bois de manyoc, longs d'vn pied au plus: & ainsion remplit les Campagnes de ces fosses, sur lesquelles on plante du manyoc qui croist en arbrisseau, & pousse merueilleusement en racines, desquelles la pluspart, quand il est beau, sont grosses comme la cuisse; de sorte qu'vn seul arpent de terre planté de manyoc, nourrit plus de monde que six arpens des meilleures terres de France semées de bled.

La façon de faire le pain & la boisson ordinaires, auec le Manyoc.

D'Our faire la Cassauc, qui est le pain ordinaire du pays, apres auoir arraché le manyoc, on grate ses racines, comme on fait les naucaux, lors qu'on les veut mettre au pot, puis on esgruge toutes ses racines sur des rapes de cuivre percé, comme les rapes sur lesquelles on esgruge le sucre. Ces rapes ont vn pied & demy de haut, & huit ou dix poulces de large, & sont atrachées sur des planches. Quand tout est esgrugé, on le met à la presse dans des sacs de toile, & onen exprime tout le suc, en sorte qu'il ne demeure que la farine toute seiche.

Le suc qui en sortest estimé poison de tous les habitans, & mesme de tous les Autheurs qui en ont écrit; dautant que le quart d'vn verre fait moumi vn homme en moins d'vne heure, si on n'y apporte vn prompt remede. Pour moy, i'ay vne opinion toute particuliere, que le ne met pas icy pour la faire passercome infaillible & tres-asseurée, mais afin que l'on en juge. Car je crois que tout ce qu'il ya de malin dans ce suc, & mesme dans cette racine, n'est qu'vne trop grande abondance de nourtiture, de laquelle l'estomach humain n'est pas capable; car quoy que son effet soit à la verité mortel, il opere neantmoins tout d'vne autre façon que tous les autres poisons, qui causent des ardeurs estran-

ges, s'ils sont chauds; ou des assoupissements, s'ils sont froids: ce qu'on ne remarque point du tout en celuy qui a pris de ce suc, ou mangé de cette racine; mais seulement vne repletion d'estomach qui le suffoque, & qui le fait mourir. De plus, on ne trouue aucun dommage dans pas vne des parties nobles des animaux qui en sont morts, ils n'ont rien que l'estemach enssé. On peut adiouster que les Sauuages ne font presque rien cuire, où ils ne mettent de l'eau de manyoc en abondance, sans qu'il leur fasse aucun mal, lors qu'elle est cuitte. En iuge qui voudra autrement: quant à moy ie ne sçaurois

oster cette pensée de mon esprit.

Pour reuenir à la maniere de faire la Cassaue. Cette farine estant bien seiche, on la passe à trauers d'un Hebechet, qui est une façon de crible à petits trous quarrez & fort drus, que les Sauuages font auec l'escorce du Solaman, ou de queuës de Lataniers. Apres cela, onfait du feu sous vne platine de ferfondu, ronde, & espoise d'vn demy doigt. Les Sauuages se seruent de platines de terre cuitte: Quand la platine est bien chaude, on estend l'espoisseur d'vn doigt de farine, tout de la largeur de la platine: Cette farine venant à s'eschauffer, se lie & se cuit comme vn de ses crepaux, qu'on fait dans la poëlle au Mardy gras. Lors qu'elle est cuitte d'vn costé, on la retourne de l'autre; & estant tout à fait cuitte, on la fait seicher au Soleil; & lors qu'on la retire de dessus la platine, elle donne de l'appetit aux plus desgoustez,

## 184 DESCRIPTION DESPLANTES

Les Espagnols & les Portugais font seicher cet te farine dans le sour, & la gardent deux ou trois ans: ils en sont des prouisions dans leurs forteresses, & en auictuaillent leurs nauires. Voila de quoy manger, il saut maintenant donner de quoy boire.

La boisson ordinaire que l'on appelle Ouycou, se fait dans de grand vaisseaux de terre, faits en façon de cloches, qui tiennent enuiron vn demy poinçon. Les Sauuages les font eux-mesmes, & les appellent à l'imitation des Espagnols, Cannary. A pres auoir remply ces vaisseaux d'eau, on met dedans dix ou douze bonnes Cassaues toutes chaudes, & on gruge einq ou six patattes, que l'on messe dedans l'eau, puis on les couure bien estanches, & en vne nuict cela s'eschausse, & bout comme le vin dans la cuue: & pour marque qu'il a bouilly, tout le marc de la Cassaue monte au dessus, & il s'y fait vne crouste espoise de quatre doigts. Alors on le coule à traucts d'vn Hebechet, & on le met rasseoir & esclaircir dans vn baril. Cette boisson estant bien faite, est preserable à la meilleure bierre de Flandre : il y en a qui font pourrir la Cassaue pour faire le Ouycou plus fort, les Sauuages le pratiquent, mais ie crois que cela n'est pas sain.

Des Patates.

## S. XXIX.

SI dans l'Europe le bled vient à manquer, on est asseuré de l'euser : mais quand il n'y auroit pas vne racine de manyoc dans toute l'Amerique, les Patates peuvent seruir de pain & de nourriture aux hommes, & à tous les animaux, sans en excepter aucun, & mesme dés à present i ose bien asseurer qu'il y a la moitié des habitans des isses, principalement parmy les Anglois, qui ne viuent d'autres choses. Ie crois sincerement qu'il n'y a personne qui ait esté dans l'Amerique, qui n'aduouë que la Patate est la meilleure nourriture du pays. Pour marque de cela, on a toussours remarqué que ceux qui en vsent ordinairement, sont gras, en bonpoint, & se portent merueilleusement bien.

Pour cultiuer cette racine, on fait des trous dans la terre de demy-pied de profondeur, le plus dru, & prés à prés qu'il est possible. Puis on met dans chaque trou deux ou trois brins de ces tiges rampantes, que les habitans appellent, bois de Patates; puis on couure cela de terre. Ces tiges reprennent, poussent des racines, & rampent sur la terre, laquelle ils couurent entierement. Dans chaque trou, il y vient cinq ou six racines de toute forme, rondes, longues, en poyre, & autres saçons, & de toute grosfeur: Il y en a quelques ois de grosses comme la

A a

atteignent leur perfection.

Il y en a de huit ou dix sortes disserentes, en goust, en couleur, & en seüilles. Pour ce qui regarde les seüilles, la disserence en est petite. Ce seroit vne chose ennuyeuse de les distinguer toutes; il sussit d'en nommer les plus communes, qui sont les Patates vertes, les Patates à l'oignon, les Patates marbrées, les Patates blanches, les Patates rouges, les Patates orangées, les Patates à suif, les Patates sousses, & les autres suit na marches des parates sousses des autres suit na marches des parates suit na marches des parates des parates suit na marches des parates des parates des parates suit na marches des parates des parates des parates des parates suit na marches des parates de parates

tres qui ne me reuiennent pas à la memoire.

Tous les matins, c'est vn ordinaire general par toutes les isles, de faire cuyre plein vne chaudiere de Patates à des-jeuner. On l'emplit tout à comble, & on ne met de l'eau dedans, que pour empescher que les marmites ne brussent; car si on les pouvoit faire cuyre sans cette eau, elles en seroient beaucoup meilleures. De plus, on bouche la chaudiere auec quelques linges, ou auec des feüilles de Bananiers. Quand elles sont cuirtes, elles deuiennent molles comme des chastaignes bouluës, & ont presque le mesme goust; mais elles sont beaucoup meilleures, & ne chargent nullement l'estomach.

Au reste, deux chaudieres de Patates toutes chaudes, détrempées dans vn baril d'eau, font vne boisson excellente, que nous auons fait boire aux plus déniaisez pour du vin de Ré: On l'a peut aussi faire passer pour du vin clairet, car deux ou trois Patates rouges luy donnent vne couleur de ruby, aussi

i. A

A FRVICTS ET SANS FRVICTS. 187 belle que le plus beau vin de France: on appelle cette boisson, du Maby.

Du Inça.

## S. XXX.

L'Ay trousé à mon arriuée en France vne plante appellé Iuca, qui nous est fort commune dans les Indes, sous le nom de Pite Sauuage; dautant que l'on tire de chacune de ses seuilles vn beau escheueau de sil deslié comme de la soye. Cette plante approche de la forme de l'Ananas; mais ces seuilles ne sont pas dentelées, ny le quart si grandes, & elles sont plus pointues. L'en ay tiré du sil depuis que i'ay esté à Paris; en presence de plusieurs personnes sort curieuses.

Nous auons dans ces illes outre le luca, quatre fortes de Pites: deux domestiques qui croissent dans les jardins; & des Sauuages qui croissent dans les bois. La premiere (qui est la plus petite) est celle qui croist sur les branches des arbres, & s'y attache comme la Chine par de petits silaments, desquels elle entortille les branches, & s'y attache estroitement. Ie ne sçay de quoy elle se nourrit; car elle n'a aucune substance que celle qu'elle peut tirer de la superficie de l'escorce de l'arbre où elle est attachée. Elle a les seüilles toutes rondes, grosses au plus comme le petit doigt, longues d'un pied & demy au plus, & toutes canelées: elle porte une tige fort menuë & haute de deux pieds, laquelle se sepa-

A a ij

### 188. DESCRIPTION DESPLANTES

re en rameaux, qui portent des petites sièurs iaunes toutes picottées de noir. Ces sleurs ont quasi la forme d'vn casque timbré, l'on tire de cette plante la pite ou le sil qui n'est pas dans le milieu de la se ille, comme dans les autres, mais dans sa superficie; de sorte, qu'on a qu'à rompre le petit bout d'enhaut, & le tirer en bas pour leuer le sil, qui est beaucoup plus dessié que celuy des autres Pites.

La seconde espece à la feuille large de quatre doigts, longues de deux pieds, & vne tigehaute d'vn pied & demy, enuironnée de petites fleurs blanches comme vn Satyrion: le fil de ces deux Pites n'est pas en vsage, par ce qu'il est court, & n'est

pas si fort que les autres Pites domestiques.

Ces deux dernières especes de Pites sont fru-Etueuses, desquelles i aurois parlé au chapitre suiuant, n'estoit qu'il faut mettre les especes sous la Categorie du genre auquel elles se rapportent. Elles sont toutes deux semblables à l'Ananas, excepté qu'elles ont les seüilles plus estroites, plus longues deux sois, & que leur fruich n'est pas plus gros que le poing. Il y a vne de ces deux sortes qui n'a point de petits picquants aux seüilles comme l'Ananas,

Ce sont ces deux especes de Pites qui fournissent de chanure & de lin (s'il faut ainsi dire) toute l'Amerique: car on cueille premierement les feüilles, & apres les auoir vn peu laissé fanner, on fait vn las coulant, d'vne petite corde, qu'on attache à la branche d'vn arbre, & apres auoir bien serré la feüil-

## AFRVICTS ET SANS FRVICTS, 189

le par le milieu dans le las coulant, tout d'vn coup on tire aucc force, & la feüille se dépoüille de toute sa verdeur; puis on en fait autant de l'autre costé, & il vous demeure à la main vn escheueau de sil blanc, sin & fort comme de la soye, de la longueur de la feüille. Les Sauuages en font les cordes de leurs arcs, les rubans de leurs licts, & leurs lignes à pescher. l'ay veu vn nauire tout équipé de cordages de Pites. Les Espagnols en sont des bas, & autres tres-beaux ouurages; mais cette marchandise est de contrebande en France, d'autant qu'on la messe parmy la soye. C'est vne des plus grandes commoditez des fruicts.

De la plante appellée Sargaço.

#### S. XXXI.

I Ay parlé au chapitre quatrième §. 2. de ma premiere Partie, d'vne petite herbe dont la mer est toute couverte, aux enuiron du trente-quatre ou trente-cinquième degré de la ligne tirant vers le Nord. Cette plante croist sans doute sur des rochers qui sont au sond de la mer, d'où estant destachée par le mouvement des slots & des marées, elle monte en haur par tas & par gros plotons, couvrant toute la superficie de la mer, & la remplissant tellement que les nauires en sont retardez. Acosta l'a parsaitement bien décrite, sous le nom de Sargaso, disant quelle a les branches menuës, & entortillées les vnes dans les autres, que ses feüilles sont

Aa iij

## 190 DESCRIPTION DESPLANTES

minces, estroites, toutes dentelées, de la longueur d'vn demy poulce, & qu'à l'extremité de chaque feüille, il y a vn grain attaché qui est creux & gros comme vn grain de poyure. La couleur de cette plante tire à la feüille-morte, & est toute semblable aux herbes que nous voy ons croistre sur les rochers, qui sont couverts des eaux de la mer. Or quoy que cét Autheur tienne, que le goust fade de cette plante ne luy soit pas naturel, mais qu'il luy est communiqué par l'eau salée où elle trempe; il est certain que toutes les herbes qui croissent dans la mer ont le mesme goust. Quelques Autheurs asseurent, qu'elle fait ietter le gravier des reins, & quelle facilite les vrines, mais ie n'en ay iamais veu vser.

Du Gingembre.

## S. XXXII.

des Indes à cultiuer du Gingembre dans l'isle de la Guadeloupe. I'en ay veu la plante dont les feüilles estoient assez semblables à celles des roseaux ou du milet, elles estoient hautes de deux pieds&demy ou trois pieds au plus. Ie ne diray rien icy de la façon de le cultiuer, par ce que l'on ne faisoit que commencer lors que ie partis: Mais ie sçay bien que c'est vne tres-bonne marchandise, & que plusieurs habitans y trouuent leur compte.

# DES PLANTES QUI PORTENT des Fruicks.

#### CHAPITRE SECOND.

De l'Ananas.

or S. in Ir he den with a

TE peu à tres-iuste titre appeller l'Ananas, le Roy des fruicts, par ce qu'il est le plus beau, & le meilleur de tous ceux qui sont sur la terre. C'est sans doute pour cette raison, que le Roy des Roys luy a mis vne couronne sur la teste, qui est comme vn germe eternel auquel est attachée la succession de sa Royauté, puis qu'à la cheute du pere, il produit vn ieune Roy qui luy succede en toutes ses admirables qualitez.

Ce fruict croist sur vne tige ronde, grosse de deux poulces, & haute d'vn pied & demy, laquelle sort du milieu de sa plante, comme l'artichaux du milieu de ses seuilles. Ses seuilles sont longues en uiron de trois pieds, larges de quatre doigts, canelées à guise de petits canaux, & toutes herissées sur le bord de petites pointes picquantes.

Dans son commencement ce fruich n'est pas plus gros que le poing; & le bouquet de seurs, ou la petite couronne qu'il porte sur la teste, est rouge comme du seu; & de chacune des escailles de l'escorce du fruict (dont la figure, & non la substance, sure que le fruich grossit.

Nos habitans en distinguent de trois sortes, ausquelles se peuvent rapporter toutes les autres : à sçauoir le gros Ananas blanc, le pain de sucre, & la

pomme de rainette.

Le premier a quelquefois huit ou dix poulces de diamettre, & quinze ou seize poulces de haut. Sa chair est blanche & sibreuse; mais son escorce deuient iaune comme de l'or, quand il est meur. Il exhale vne odeur rauissante, qui tire fort à celle de nos coings, mais beaucoup plus suaue; Quoy qu'il soit plus gros & plus beau que les autres, son goust n'est pas si excellent, aussi n'est-il pastant estimé; il agace plustost les dents, & fait plustost saigner les genciues que les autres.

Le second porte le nom de sa forme, parce qu'il est tout semblable à vn pain de sucre: il a les seüilles vn peu plus longues & plus estroites que le premier, & ne iaunit pas tant. Son goust est meilleur, mais il fait saigner les genciues de ceux qui en mangent beaucoup. l'ay trouué dans celuy cy de la graine semblable à la graine du Cresson Alenois; Quoy que pourtant ce soit vne opinion generale, que l'A-

nanas ne graine iamais.

Le troisième est le plus petit, mais c'est le plus excellent, & est appellé pomme de rainette, à cause que son goust a cela de particulier, qu'il tire à l'odeur & au goust de ce fruist: Il n'agace presque point

## A FRVICTS ET SANS FRVICTS. 195

les dents, & ne fait point saigner la bouche, si ce

n'est quand on en mange excessivement.

Voila ce qu'ils ont de particulier, mais tous conuiennent en ce qu'ils croissent d'vne mesme saçon, portent tous le bouquet de sleurs ou la couronne sur la teste, & ont l'escorce en soime de pommes de pin, laquelle se lèue pourtant, & se coupe comme telle d'vn melon, evitien que la chair, tant des vns que des autres soit sibreuse, elle se sont des chair des vns que des autres soit sibreuse, elle se sont oute en élau dans la bouche, & est si sauoureuse que le se se sous mieux exprimer, sinon en disant qu'elle à le goust de la Pesche, de la Pomme, du Comp & du Musea de trout ensemble.

Onfait vn vin de son suc, qui vaut de la Maluoisie, & qui en yure aussi bien que le plus fort vin que nous ayons en France. Si on conserue ce vin plus de trois semaines, il se tourne, & semble estre entierement gasté; mais si on se donne patience autant de temps, il reuient dans son entier, & mesme est plus fort & plus sumeux qu'auparauant.

### Des Karatas.

#### §. II.

Listes, que les habitans aussi bien que les sauvages appellent Karatas. Elle a ses seuilles assez semblables a celles de l'Ananas; mais trois ou quatre sois plus longues, plus minées, plus seiches, & armées des deux costez, de petits crocs espineux. Son fruit

Bb

## 194 DESCRIPTION DESPLANTES

est gros & long comme le doigt, sait en pyramide à triangle, en sorme d'vn gros cloud; l'escorce est blanche & veluë, mais veneneuse; car elle brusse & fait éleuer la bouche. La chair du fruict est blanche comme celle d'vne pomme, mais vn peu plus tendre. Il y a dans le milieu du fruict cinq ou six petites graines, comme de petites lentilles, blanches dans leur commencement; mais rouges quand elles sont meures, ou plustost quand l'estruit est meur. Son goust est semblable à celuy d'vne pomme de rainette, releué pourtant par vne petite aigreur, qui le rend sort agreable.

dans le cœur d'vne seule plante, tout contre-terre, serrez & pressez l'vn contre l'autre, la pointe en bas. Ils sleurissent violet: On en fait des consitures excellentes, apres toute sois l'auoir dépouillé de son escorce: il des-altere & raffraischit beaucoup.

Du Chardon.

#### g. III.

Ly a dans l'isse de la Guadeloupe vn certain chardon rampant, qui pend des arbres, sur les quels il croist quasi comme la Chine, & rampe bien loing sur les rochers & sur les arbrisseaux. Il m'a aucunes feuilles que ses tiges ou branches, qui naissent l'vne de l'autre confusément. Elles sont à trois quarres, & chaque quarre est large d'vn poulce. De substance d'Anacarde, ou de Semperuiue, & toutes pat-

semées de petites estoiles picquantes, comme le figuier d'inde. De l'extremité de ses branches, & quelquefois du milieu, naist une sleur blanche plus grosse que celle du Ninphea, ou Menufar, qui croist dans les eaux. Par dessus cette seur il y a quantité d'autres petites feuilles blanches & vertes, fort estroites, longues deux fois comme la fleur, qui l'enuironnent entierement. A la cheute de cette sleur croist vn fruict, qui par succession de temps vient gros comme vn œuf d'oye. Son escorce est de couleur de pourpre, espoise & forte quasi comme vn cuyr, sur laquelle paroissent de petites excressan. ces vertes, en façon de feuilles. Il est tout remply d'vne chair blanche comme neige, & toute messée de petites graines noires comme celles du pourpier. C'est vn des plus excellens fruicts du pays; il raffraischit extremément; il seurit enuiron le mois d'Auril, & n'est qu'vn mois pour atteindre sa perfection.

Entre vne infinité de plantes rampantes qui se trouvent sur les arbres, & pendent de leur sommet comme des cordes de toute sorte de grosseur, & qui essediuement servent de cordes aux habitans, & lesquelles toutes portent de tres-belles sleurs dans les temps, ie marreste particulierement à trois qui portent de tres-bons & beaux fruicts; car qui entreprendroit de les décrire toutes, il trouve-roit de quoy faire vn volume plus gros que ce lives.

liure.

Bbij

## 196 DESCRIPTION DES PLANTES

Du grosseiller de l'Amerique.

#### • §. IV.

Ette plante a se stiges inunes, rondes, deux sois grosses comme le poulce, & herissées de petites estoiles picquantes, comme le chardon que ie viens de décrire: mais si prés à prés, qu'ilest quasi Empossible de les prendressans s'ossenser les mains.

tes, & larges comme celles du Filireas; mais vn peu plus longues, & deux fois plus espoisses. Au haut de ces tiges croissent des bouquets de sleurs blanches comme neige, toutes semblables aux roses de Gueldre, à leur cheute succedent des fruics gros comme des œuss de pigeons, de couleur de groses groseilles, quand elles sont bion moures. Il sont de l'escorce du fruict einq ou six petites seüilles pointues & fort estroites. Le dedans du fruict est comme les groseilles bien meures, & le goust ne s'en éloigne pas beaucoup. Plusieurs en mangent, ie ne l'ay iamais trouvé bon, austi n'en fait-on pas grand cas.

4

De la fleur de la Passion & de son fruiet.

#### §. V

Ette plante est la mesme qui porte le fruict, que l'Escluse appelle Granadilla; mais comme il en adit peu de choses, & que sans doute il a esté

## A FRVICES: ET S'ANS FRVICES: 197

malinformé de ceux qui luy en ont fait le rapport, & n'a veu que le fruict sec qui luy a esté apporté de l'Amerique; & que de plus les deux especes de fleurs de la Rassion que i ay veu en France ne sont pas celles qui portent le fruit ien ferayicy la des-

cription la plus exacte que ie pourray.

L'Escluse dit bien que cette plante rampe comme le Lierre, mais il ne parle point de la feuille, qui est semblable à celle de la follevigne, à cinq feuilles, & non à trois comme celle que i ay veu dans Paris. Sa sleur est composée d'vne petite coupe, comme celle d'un calice, contenant enuiron un demy verre. Du haut de cette coupe, en uiton à l'elpoisseur d'un quart d'escu de la bordure, sortent cinq ou six petites feuilles blanches, larges d'vn poulce, lesquelles se terminent en pointe, & immediatement au dessus de ses feuilles, tout autour de la coupe, il y a vne couronne de petites pointes de la mesme substance de la fleur, longues comme des fers d'éguillettes, blanches toutes rayées, & comme foitées de couleur de pourpre. Au milieu de la fleur se leue vue petite colomne, aussi bien faite, voir mieux, que si elle auoit esté rournée autour: Sur cette colomne il y a vne petite massue qu'on appelle le marteau de la fleur : sur le haut de ce marteau, il y atrois clouds parfaitement bienfaits. Du fond de cette coupe autour de la petite colomne, se levent einq pointes blanches, qui portent cinq petites languerres dorées, semblables à celles qui naissent au milieu de nos lys , cest ce

## 798 DESCRIPTION DES PLANTES

qu'on compare aux cinq playes sacrées de nostre Sauueur.

Cette seur exhale vne odeur si rauissante par tout où elle croist, qu'elle embaûme tout l'air voisin; de sorte qu'on l'ssent de plus de trente pas. Celle qu'on m'a fait voir au jardin du Roy à Paris, n'auoit aucune odeur. La fleur venant à se flétrir, il se forme vn fruict du marteau, ou de la petite massuë, qui en deux mois atteint sa perfection, & devient gros comme vn gros œuf, & de la forme d'vne poyre; mais si bien fait & si poly, qu'il semble que l'on l'ait trauaillé autour. Son escorce est espoise comme vne piastre, & si dure, qu'à peine la peuton rompre auecles mains. Au milieu du fruict, il y a enuiron vne centaine de petites graines qui approchent fort de la forme du cœur humain, lesquelles sont grosses comme les pepins d'vne pomme. Elles sont si dures, qu'à peine les peut-on casser sous la dent. Chacune de ces graines est enclose dans vne petite bourse faite d'vne peau fort delicate; & ces bourses ( qui sont assez grandes pour contenir quatre ou cinq de ces graines) sont remplies d'vne liqueur fort aigre auant que le fruict soit meur, mais fort agreable quand ill'est.

l'ay obserué que ceux qui mangent la premiere fois de ce fruict, en sont rebutez & dégoustez, à cause de son aigreur : & que ceux qui ne s'en rebutent point, & continuent à en manger, nonobstant cette repugnance, en deuiennent si friands qu'ils ne s'en peuvent quasi passer; Cela m'est arrivé aus-

si bien qu'à plusieurs personnes de ma connoissance.

Voila la description la plus sincere que i'ay pû faire. Moralise qui voudra là dessus, ce suiet est assez ample.

Du fruict d'une plante rampante, que quelques-uns appellent pomme de Liane, & d'autres Chastaigne.

## The work of the state of the visit of the v

Ous auons trouué il y a fort long-temps dans la grande riviere des Peres de la Cabsterre, vn certain fruict gros deux fois comme vne chastaigne, & qui luy est assez semblable, excepté que l'escorce en est noire, & a beaucoup de rapport à celle qui couure le Pignon d'inde. Tout le dedans de ce fruict est blanc & solide comme les Auelines,& est de mesme goust,& meilleur encore. I'ay cherché fort long-temps l'arbre qui portoit ce fruit sans le pouuoir trouuer: maisen fin, ie sis rencontre d'vne certaine plante ligneuse, & rampante par dessus les autres arbres, qui auoit quelques feuilles vertes & polies comme celles du laurier, mais deux fois aussi longues : de secre plante pendoient des pommes iaunes, grosses comme des pommes de rambour, dans le milieu de chacune desquelles, il y auoit quatre de ces fruicts enclos, chacun dans vne chambre particuliere, faite de la substance de cette pomme, quin'est autre qu'vne chair spongieuse & insipide.

## 260 DESCRIPTION DESCRIANTES

De la Vigne.

# S. VII.

C'lln'y a point de vin dans les Indes de desfaut One vient point de la vigne; car c'est vne chose prodigieule le voir comme elle est feconde & abondante en fruict dans toutes ces illes; & qui se voudroiterendre soigneux à la cultiuer, pourroit voir tout au long de l'année, des feuilles, des fleurs, & des fruicts sur vn mesme sep; carayez cueilly aulourd'huy vne grappemeure, & coupé à melme remps lesetment, en huit jours de temps, s'il fait tant soit peu d'humidité, vous voyez pousser le bourgeon & lasseur, & en moins de deux mois, le rassindeuient parfaitement meur.

Il faut remarquer que la grappe ne meurit pas également, pour l'ordinaire, & qu'il y a toussours vne partie des grains qui ne sont que du verjus, quand la plusgrande partie est meure. Ce n'est pas la le plus grand mal, cars'il y audir dans ses illes des vignerons qui scussent gouverner la vigne, on remedieroit facilement à cétinconnenient ? mais les Criues & les petits Oyseaux pendant le iour, & les Rais pendant la nui et, font une telle guerre au raisse, que quiconque voudroit faire du vin en quantité, il faudroit aucir autant de Messiers que de ceps, & cela de lour & de nuiet. C'est le mal que les habitans régrétéent le plus dans tout ce pays, car quoy qu'il n'y ait point de lieu au monde, ou il y

A FRVICTS ET SANS FRVICTS. 201 ait si peu de vin que dans les Indes: le suis bien asseuré qu'il n'y a point de Region où il soit plus aymé, & où on en fasse plus de dégast, quand il y en arriue. Il faut aussi remarquer que quoy que la vigne vienne si bien aux Indes, cela se fait sans aucune culture.

De toutes fortes de Citroüilles, Callebasses, Melons, Comconbres.

#### S. VIII.

Outes sortes de Citroüilles, Potyrons, Comconbres, & Callebasses d'herbes, croissent dans toutes ces isles beaucoup mieux que dans l'Europe, & ont de plus cét auantage qu'elles ne meurent pas apres auoir porté leur fruict, mais elles se prouignent d'elles-mesmes'; de sorte qu'apres en auoir vne fois semé dans vn jardin, on ne s'en sçauroit défaire. Elles sleurissent & portent du fruict dans tous les mois de l'année, si ce n'est que la seicheresse les en empéche.

C'est vne chose merueilleuse de voir, auec combien de facilité les Melons de France, d'Italie, Sucrains, & autres, croissent dans ces Indes Occidentales; car là on ne sçait ce que c'est que de couche ou de fumier. On ne fait que jetter de la graine dans vn trou, & la couurir de terre auec le pied, & sans autre façon en six semaines ou deux mois, vous auez des melons en quantité, qui excedent incomparablement en grandeur & en bonté, ceux que

Cc

### 202 DESCRIPTION DESPLANTES

nous auons dans l'Europe. En vn mot, c'est le vray pays des Melons. Sur tout celuy qui est le naturel Melon du pays, & que les habitans appellent le Melon d'eau, l'emporte par dessus les autres; c'est veritablement le soulas des voyageurs, l'ambrosse des alterez, & l'vnique resuge & consolation des febricitans.

Il y en a de deux sortes; de ronds & de longs, & tant des vns que des autres, il y en a qui ont le dedans du fruict blanc, & les autres de couleur de chair. Les ronds viennent presque deux fois aussi gros que la teste: & les longs, comme nos moyennes citrouilles. L'escorce des vns & des autres est verte & si dure, que l'ongle ny sçauroit entrer quand il est meur. Ils sont pleins comme vn œuf, & non creux comme les autres Melons, où il n'y a presque qu'vn poulce de chair à manger. Toute la chair de ce fruict semble n'estre qu'une eau gessée, qui se fond & se liquesse entierement dans la bouche, & vous donne plus à boire qu'à manger d'vne eau sucrée, aussi douce & aussi agreable, que le suc des Grenades. Au reste, c'est le fruict le plus raffraichissant, le plus sain & le moins mal-faisant du pays, quand mesme on en mangeroit par excez.

Des Bannanes & signes de l'Amerique.

§. I X.

Em'estonne de ce que tous les Autheurs qui ont traité de cette plante, & mesme Acosta qui en

a mieux écrit que tous les autres, l'ayent rangé sous le nombre des arbres: car iene vis iamais d'arbre qui n'eut du bois & des branches, ce qui ne se rencontre nullement dans cette plante, comme vous verrez dans la description que i'en vay faire.

La racine de cette plante est vne grosse bulbe ronde, massiue, & blanche, tirant vn peu à la cou leur de chair. De cette plante sort vn tronc vert, poly, & licé, haut de seize à dix-huit palmes, droit comme vne fléche, gros comme la cuisse, & sans aucune feüille, iusqu'à sa racine. Ce tronc est composé, non de plusieurs éscorces (comme dit Acosta) couchées les vnes sur les autres; mais d'vne seule escorce poreuse, fibreuse, & quasi de la substance de l'oignon, roulée iusqu'à sa parfaite grosseur: ce qui se voit clairement à la figure du Limaçon, qui paroist à la coupure de ce tronc. A la cime de ce mesme tronc viennent quinze ou vingt feüilles, de sept à huit pied de long, & d'vn pied & demy de large, & il y a vne grosse coste ou nerueure tout au milieu dela feuille, qui va depuis vn bout iusqu'à l'autre; ces feuilles sont rayées par le trauers, come celles des Balisiers, mais si tendres & si fresses, que le vent les découpe toutes de trauers par éguillette, iusqu'à la coste du milieu. l'ay plusseurs fois enseuely des morts auec deux de ses feuilles: elles seruent aussi de napes à la pluspart des habitans, faute de linge.

Dela cime de ce tronc, au milieu de toutes ses

#### 204 DESCRIPTION DES PLANTES

feüilles, croist vne façon de tige, plus dure & plus forte que tout le reste de la plante, grosse comme le bras, & longue de cinq ou six pieds, toute compartie par diuers endroits. Or sur les huit ou dix des plus gros & plus prochains nœuds de la plante, il y adix, quinze, seize figues (plus ou moins) & quelquefois iusqu'au nombre de deux cens sur cette tige, iusqu'à la fin, où il y a vne grosse masse de petites sleurs blanches, arangées fort prés à prés, & à double rang; & chaque rangée de fleurs, est couuerted'vne grande seüille violete, faite comme vne coquille vn peu pointuë. Ces sleurs ne viennent iamais en fruict, & ne seruent à rien, sinon à confire en vinaigre, comme des Cappes. Les habitans appellent cette tige chargée de son fruict, vn Regime de figues.

Ces figues sont grosses comme vnœuf, à six quarres, & longues de quatre ou cinq poulces au plus. Elles sont vertes auant que d'estre meures, & iaunes comme de l'or, quand elles ont atteint leur parfaite maturité. La chair de ce frui et est fort delicate, & plus molle que celle des Abricots bien meurs. Son goust est excellent, mais le frui et est vn peu venteux. Quand on le coupe, on voit vne belle Croix imprimée sur chaque tronçon: c'est ce qui a fait croire à plusieurs, que ce frui est est le mesme qu'Adam mangea dans le Paradis terrestre, & qu'au mesme instant il vit dans la cause de son malheur & du nostre, le signe de nostre redemption.

Cette mesme description peut seruire pour les Bananes, auec cette difference que celles-cy sont plus longues, & pour l'ordinaire plus grosses. Il y en a de grosses comme le bras, & longues d'vn grand pied, vn peu courbées comme les cornes de vaches. La chair en est plus ferme, de meilleur goust, & estimée plus saine de quantité de personnes. Les Bananes rosties ont le mesme goust que la poyre de bon Chrestien cuitte sous la braize On en fait des confitures sans sucre, les fendant en quatre, & les faisant seicher au four, ou sur vne claye au Soleil: cela porte son sucre, & ne cede en rien aux Abricots confits. Le tronc ne poste qu'vn regime de Figues ou de Bananes, & seiche sur le pied quand le fruict est cüeilly: mais pour vn que l'on coupe, la racine en pousse six autres; de sorte qu'on en peut auoir pendant toute l'année en grande abondance. Le suc de cette plante fait vne vilaine rache sur le linge, laquelle on ne peut iamais oster par quelque forte lessiue où vous se mettiez.



## 

## II. TRAITE.

DES ARBRES SAVVAGES ET SANS Fruicts, des Arbres Fruictiers.

Des Arbres Saunages & sans Fruicts.

#### CHAPITRE PREMIER.

Vand ie parle icy des arbres infructueux, il faut entendre que ie ne les appelle ainsi, qu'à l'exclusion de ceux qui portent des fruicts que l'on mange communément dans les isles, ou qui sont vn peu considerables pour leur grosseur; car autrement il faudroit mettre sous cette cathegorie tous ceux qui portent des Bayes, des Glands, & d'autres semblables graines; ce qui seroit vne consus notable; car à peine se trouue-il vn arbre qui ne porte quelque sorte de fruicts.

# DE QUELQUES ARBRISSEAUX Medicinaux.

Du Pignon d'Inde.

§. I

L croist dans toutes ces isles deux arbrisseaux, qui portent de petites noix où pignons purgatifs, qui sont tres-vtils aux habitans, qui ensçauent bien vser, & qui causent quelquesois de tres-

A FRVICTS ET SANSFRVICTS. 207 grands accidens à ceux qui s'enseruent sans discre-

Le premier & le plus commun, est celuy dont on fait la pluspart des hayes le long des chemins. Les habitans l'appellent, arbre aux noix de Medecine. Si on le laisse croistre sans le couper, & ployer pour faire des hayes, comme l'on fait ordinairement, il vient gros comme la cuisse, & haut comme nos moyens abricotiers, il est fort branchu & fait grand ombre à cause de ses feüilles, qu'il a fort druës & toutes semblables aux grandes feüilles de Mauues; mais plus grasses, licées, & de couleur de vert naissant. Ce tronc & les branches de l'arbre sont tendres comme vn tronc de chou, & reuétuës d'vne escorce verte, espoisse, & remplie d'vn suc visqueux, & qui tache le linge comme celuy des Bananiers & Figuiers. Il porte de petits bouquets de fleurs iaunes, à la cheute desquelles succedent des petites pommes de la mesme couleur, grosses comme des œufs de pigeon, dans chacune desquelles il y a quatre pignons ou petites noix, grosses comme le petit bout du doigt, & longues comme nos pignons communs: l'escorce en est noire, mince, seiche, & quise casse aisément. Le dedans est blanc comme neige, & d'vn goust semblable à celuy des noisettes. Il purge violamment par haut & par bas, il fait vomir quantité de bille, & vuider les eaux aux hydropiques. La doze ordinaire dans le pays est de trois iusqu'à six, selon la force de ceux quien vsent. Il faut soigneusement se donner de

garde de manger vne petite feüille blanche, qui separe le pignon par la moitié, & en est comme le germe; car autrement il en arriueroit de tres-grands accidents.

Depuis quelque temps, on nous en a apporté de la terre ferme vne autre sorte, qui porte des pignons doüez des mesmes qualitez, & assez semblables en leur forme, en leur couleur, & en leur goust; mais l'arbrisseau est tout à fait different, car il a les feuilles fort semblables au Ricinus, ou Palma Christi; mais d'vne couleur plus brune, plus espoises, plus découppées, & plus polies: Ses fleurs sem. blent estre vn bouquet de plusieurs branches de corail, dont les extremitez s'épanoüissent en petites fleurs, aussi rouges que les branches, & pour l'ordinaire il n'y a qu'vne ou deux de ces fleurs qui reussillent, & portent vne petite pomme ausli groß se que les precedentes; mais à triangle, dans laquelle il n'y a que trois pignons, qu'on estime beaucoup plus que les autres, d'autant qu'ils purgent aucc plus de douceur. On se sert aussi de ses fleurs seichées, mises en poudre, & prises dans vn boüillon au poid de demy escu, cela purge & fait euacuer les eaux aux hydropiques. Quelques habitans appellent cét arbrisseau Coraline, à cause de ses Heurs.

D'un arbrisseau que quelques habitans appellent arbre de Baulme, & de la Sauge arborescente.

#### §. I I.

Vant que de faire la description de cét arbrisleau, i auertis par precaution qu'en plusieurs endroits de cette isle, il croist des arbrisseaux de sauge, qui sont quelquesois aussi gros que le bras, & hauts de sept à huit pieds, desquels les sleurs sont comme de petites roses, ou Ombeles, composées de plusieurs petites sleurs violettes de tres-bonne odeur.

L'arbrisseau de Baulme a les feuilles fort semblables à celles de la sauge, & ne different qu'en ce qu'elles sont vn peu plus iaunes, plus espoisses, plus farineuses, & qu'elles n'ont point d'odeur. Il porte vne petite queuë recourbée, sur laquelle il y a dix, ou douze petites graines rudes, & de la couleur des feüilles. A chaque feüille qu'on arrache de l'arbre, il sort de l'arbre & de la queuë de la feuille, vne goute d'vne liqueur visqueuse, toutefois transparente, iaune comme de l'ambre, & sans aucune odeur, vn peu amere, & abstringente au goust. Cette liqueur en vingt-quatre heures, & quelquefois en moins de temps, guerit toutes playes recentes, sans qu'elles viennent à supuration; de plus elle nettoye & guerit en peu de temps les vieilles vlceres. Voila ce que i'en ay remarqué, & ie crois que

Dd

cét arbrisseau est doüé de quantité d'autres belles qualitez qu'on pourra connoistre aucc le temps.

#### S. III.

## Du Poyure long.

N neglige vne infinité de choses tres-vtiles, & de grand prix, faute de les connoistre. Il y a vne si grande quantité de poyure long, dans toutes ces isses, que quiconque voudroit prendre la peine de le cueillir, en chargeroit vn nauire tous les ans. Cependant, personne ne s'en est iamais aduisé; C'est vn arbrisseau qui croist haut de sept à huit pieds au plus, ses seuilles sont larges comme les grandes seüilles du Plantin, en sorme de cœure elles sont minces, seiches, & d'vne odeur sorte & aromatique. Ses branches sont menuës & noüées de demy pied en demy pied, ou quelque peu dauantage. Le bois en est sort tendre & moëlleux, d'où vient que les habitans l'appellent sureau. Quand on le coupe de trauers, il marque de petites rosettes ou rayons comme le guy de chesne.

C'est ce bois qui supplée au dessaut des cailloux & pierres à seu; car les Sauuages en sont de tresbons sus fusils, auec les quels ils allument du seu quand bon leur semble, en cette façon. Ils prennent vn morceau de ce bois bien sec, long d'un pied ou en uiron, & sont un petit trou au trauers, comme pour sourrer un petit poix, un peu plus estroit en bas qu'en haut; puis ils sont une petite verge grosse

comme le petit doigt, vn peu pointuë par le bas; en sorte qu'elle s'ajuste à la sorme du trou, & ne passe de guere par dessous. Il n'importe de quel bois soit cette verge, pourueu qu'il soit bien dur. Cela fait, ils vous serrent ce tronçon de bois par les deux bouts entre les deux genoux, puis en frottant auec les deux mains la petite verge, la sont tourner si viste, que la violence de la friction, fait tomber au dessous de ce trou, de petites bluettes de seu, qui estant receuës dans le coton, l'allument à l'instant.

De la Canelle qui se trouve dans la grande terre de la Guadeloupe.

#### §. I V.

Nl'année mil fix cens quarante-cinq, ie fis vn voyage dans la grande terre de la Guadeloupe pour assister, & administrer les Sacremens à vn grand nombre de François, qui depuis peu s'y estoient retirez. Mais comme la residence que ie sis dans cette terre, sut plus longue que ie ne l'esperois (car i'y passay presque le Caréme entier) i'employay le temps que i'eus de reste à rechercher fort curieusement tout ce que i'y pourrois rencontrer de plus remarquable. Entre plusieurs choses, ie trouuay au quartier des grandes salines (qui est vn lieu sec, pierreux, & où il pleut rarement) vn tresgrand nombre de beaux arbres de Canelle, & en si grande quantité, que dans vne seule habitation on en auoit coupé & mis au seu plus de cent.

Dd ij

Cét arbre croit quelquefois gros comme la cuisse, d'vne moyenne hauteur, comme nos poyriers ou pruniers de France. Il a les branches menuës, hautes, droites, & fort garnies de feüilles semblables à celle de Laureola; mais plus delicates, plus souples, de couleur de vert de mer, & d'vne tresbonne odeur. Son escorce est deux fois plus espoisses que toutes les Canelles qu'on apporte en France; la superficie en est rude & de couleur de gris cendré, & mesme toute la substance de l'escorce est grize & messée comme la Rubarbe qui se ternit. Mais ce qui l'a fait mépriser de tous les habitans ( quoy qu'elle ait vne odeur fort aromatique ) est qu'elle a plustost le goust de Gingembre que de Ca nelle, & qu'elle est vn peu amere. Pour moy, ie crois fermement que c'est le veritable Cinnammome: dautant que tout ce que les Autheurs ont dit du Cinnamome, luy contient entierement. le n'ay point veu le fruict de cét arbre, il n'estoit pas mesme en fleur, lors que ie fus dans cette terre: mais les habitans m'ont asseuré qu'il estoit rouge, & gros comme le bout du doigt.

Du bois de Sandale & de Gayac.

§. V

L croist tout le long de la Basseterre de cette ille, dans les lieux les plus arides, vne grande quantité de bois de sandal, que ie crois estre le sandal citrin; car confrontant l'vn auec l'autre, ie n'y sçau-

rois reconnoistre aucune difference. Cét arbre croist gros & haut, comme celuy de la Canelle que ieviens de décrire: le parle des plus grands, car pour l'ordinaire il n'est pas plus gros que la jambe, & haut comme vn petit abricotier: l'escorce de l'arbre est rude, grize, & comme tachée de blanc en plusieurs endroits: il a quantité de branches menuës, esparses en rond, & toutes chargées de petites feuilles, deux fois larges comme l'ongle, licées & d'vn vert gay fort agreable: elles sont trois à trois sur chaque petite queuë. Il porte de petites sleurs blanches, & parapres de petites graines noires, & grosses comme des grains de poyure. Il y a apparence que cét arbre ne dure pas long temps; car par tout où il croist, on ne voit autre chose que de ces arbres secs, renuersez & couchez par terre. Estant tombé tout laubel se pourrit, ensorte qu'il ne demeure plus que le cœur de l'arbre; qui est blanc & tire vn peu sur le iaune, quasi comme le buys, & pour lors l'odeur en est beaucoup meilleure que quandil est vert. Il brusse comme des allumettes, & en brussant il exhale vne tres-bonne odeur. Les habitans s'en seruent pour faire cuyre leur Cassaue, parce qu'il brusse fort clair. On en fait aussi des flambeaux pour se conduire la nuict.

Il y a plusieurs isses toutes pleines de bois de Gayac:mais dans la terre habitée de la Guadeloupe, il ne s'en trouue point du tout, mais bien dans la grande terre vers la pointe d'Antigoa.

## Du bois de Chandelle.

#### §. V I.

L'ie trouue dans cette isse vn arbrisseau (que ie n'ay veu qu'à la Cabsterre, & dans quelques petits islets du petit cul-de-sac.) Il croist gros & haut comme vn coignassier: son escorce est noire & rude,& ses branches tortuës,noueuses & fort mal disposées : ses feuilles sont deux fois aussi larges que celles du laurier, plus espoisses, plus grasses & arondies par le haut. Il fleurit, & graine tout de mesme que le bois de sandal. Il a toussours que lques-vnes deses branches, & quelquefois la moitié de l'arbre tout pourry, le reste demeurant verdoyant, & le cœur incorruptible,& de tres-bonne odeur. Tout cét arbrisseau est remply d'une gomme grasse, qui le fait brusser comme vne chandelle, d'où vient qu'ilen a pris le nom, & estant allumé; la gomme brusse comme de l'huile, & exhale vne odeur fort suaue: Plus le bois est vieil, & plus il sent bon; l'aubel n'est iamais de sibone odeur que le cœur. Quoy qu'on neglige cét arbrisseau, & qu'on ne s'en serue dans le pays qu'à faire des flambeaux: i'ay tousjours creu que c'estoit vne espece de bois d'aloës. Il est rare, ne croist que le long de la mer, & tousjours dans des haziers.

## Du Roncou.

#### §. VII.

E Roucou est vn arbrisseau, qui dés sa racine pousse plusieurs branches qui croissent en arbrisseaux, & se diuisent en plusieurs autres petites branches. Ses feuilles sont fort semblables à celles des abricotiers, mais deux fois plus grandes. Il porte deux fois l'année plusieurs bouquets de sieurs blanches messées de rouge, & semblables en leur forme, à celles de l'Elebore noir. A la cheute de ces fleurs croissent des boutons rouges tout herissez de petites pointes rouges delicates, & qui ne picquent point: A mesure que ces boutons croissent, ils deuiennent tannez. Quand ils sont meurs, il y a dans le milieu deux doubles rangs de petits pepins ou grains, tout enuironnez d'vn certain vermillon ou peinture rouge liquide, que les Sauuages appellent Roucou; C'est de cette peinture qu'ils se peindent, lors qu'ils font voyage: mais auparauant ils la dissoudent auec de certaines huilles, qu'ils font exprez de quelques graines. Les Europeans l'accommodent auec des huilles de lin. On s'en sert à teindre la cire. C'est encore vne assez bonne marchandise. Au reste, cét arbrisseau est celuy dont Scaliger fait mention, sous le nom de Arbor sinium regundorum, arbre limitant les possessions.

#### Du Coton.

#### S. VIII.

Ous les Autheurs qui ont écrit des Plantes, ont In amplement traité de l'arbrisseau qui porte le coton, que i'aurois mauuaise grace d'en vouloir parler apres eux: l'y renuoye le Lecteur, pour en voir la figure, la façon de le cultiuer, & les vertus dont il est doüé. Ie me contente de dire qu'il vient en grande abondance dans toutes ces isles, & que les sauuages prennent vn grand soin de le cultiuer, comme vne chose qui leur est fort vtile. l'ay remarqué vne chose de la fleur du coton, que les Autheurs n'ont pas connuë, ou au moins ne l'ont point écrite. C'est que ses fleurs enuelopées dans les feuilles du mesme arbre, cuitte sous la braize, rendent vne huille rouce & visqueuse, qui guerit en peude temps les vieilles vlceres. Ie l'ay souuent experimenté auec de tres-heureux succez. La graine de cét arbrisseau en yure les Perroquets.

De l'arbre à enyurer les poissons.

## §. I X.

Et arbre n'a point d'autre nom que celuy qu'il emprunte de son esset, qui est veritablement admirable, comme vous verrez quand i'en auray fait la description. Il croist gros & haut comme vn grand poyrier: il est tout tortu & mal basty, il a l'escorce

cer e grise, & assez rude: le bois en est jaune & assez dur, duquel onne se sert pas beaucoup à bastir, à cause qu'il est trop tortuil est fort chargé de feuilles, lesquelles sont presque semblables à celles des poix communs, aufli larges, & trois à trois fur chaque queuë; mais elles sont plus espoisses, veloutées, & d'vn vert de met.

Onfouille dans la terre pour en auoir la facine, laquelle on dépouille de son escorce ; qui est fort espoisses l'auoir bien pilée, insqu'à ce qu'elle deuienne comme du Tan moulu, on la met dans des sacs, lesquels paraprés on laue dans des riuieres, en sorte que l'eau en deuient tannée; & à vn moment de la vous voyez tous les poissons de la riuiere, où cette eau passe, gaigner le riuage, & sauter à terre comme des rats, qui se sauuent d'vn moulin qui brusse. S'il arriue qu'ils goustent de l'eau roussie de ce suc, ils viennent incontinent sur l'eau, mettent la teste à l'air: C'est vn agreable passetemps de les voir nager sur le dos, sur le ventre, de costé & de trauers, & faire mille caracoles confus, iusqu'à ce qu'en fin ils expirent. Cela ne dépeu. ple point les riuieres; car tous les poissons qui sont dedans, descendent des bassins qui sont aux montagnes, où viennent de la mer.

Du Mahor. I il ilicomalista di Amandria de Santa anos filo la collista di anticio di constituta di c Emahot est yn arbre rempant, qui ergist dans eles marests parmy des roseaux, & pousse vue

## EIS DESCRIPTION DES ARBREISA

infinité de branches qui le traisnent de ca de la , en confusion, &s'embarassent tellement, qu'il est impossible d'y faire un pas, sans se faire un chemin à coups de serpes. Il a quantité de seinlles rondes, larges comme le fond d'yne assiste, licées, & douces au maniement. Ses fleurs sont jaunes & presque semblables à celles des Mauues musquées. On tire l'escorce de cétarbre, la chielle se leve fort faeilemente pu la coupe pur longues éguillettes pos cela sert de cordes à tous les habitans, & sont beaucoup plus fortes que l'escotce du Bouleau so que nous auont en France. Il est si vtile & necessaire aux habitans pour monter le petun, & attacher les roseaux sur les chevrons pour couurir les cases, & pour vne infinité d'autres choses; que la liure vaut à present dans l'Isle de sainct Christophe, une liure de petun.

Des Crocs de chien.

## 

Tous auons encore vn autre arbre assez vtile aux habitans, qu'ils appellent. Croes de chien, à cause qu'il acroche les chiens quand ils vont à la chasse, & les arreste tout court. Celuy-cy ne croist pas la moitié si gros que le mahot; mais ses branches se traisnent iusques dessus les plus hauts arbres de l'isse : il est tout armé de petites épines faites en sormé de crochèrs, et à peu de petites fesilles assez semblables à celles du prunier : il porte des fruites semblables à celles du prunier : il porte des fruites

iaunes, gros comme de petites prunelles, il n'y a que ce seul bois dans liste qui puisse servir à faire des cercles, au moinsonne s'en est point secuy 

continue and a land of the lan

S. XII. Audinosana

The croise en plusieurs endroits, principalement A fur les roches & dans les lieux sees & pierreux, on arbre si rendre qu'en le branssant, on fair easter ses branches, & d'vn coup de baston on les fait toutes sauter en pieces: il croist, haur de deux picques, gros comme la jambe, & égal; c'est à dire, aussi gros en haut qu'en bas: il a l'extremité de ses branches plus grosses que le milieu. Il porte au bout de chaque branche vne vingtaine de seurs blanches, qui ressemblent à celles du jasmin; mais elles sont beaucoup plus grandes mon sentiment est qu'il ne por te ny fruick my graince. A la cheure de les fleurs, & au melme endroir eroissent quanze ou vingt seuilles longues, & larges comme des lames de poignards. Qui voudroit inciser cer abre en plusieurs cadroits, il rendroit plus de laist qu'vne bonne vache, mais ie crois qu'itest caustie & dange reux

Du Ialmin.
S. XIII.

E long des rinieres & dans les lieux humides, ril croist vno sorte de jassin qui ne s'accorde Ee ij

auec celuy que nous auons en France, qu'en son odeur & en la façon de ses sleurs; car pour ce qui regarde l'arbrisseau, il est plus gros que le bras, & haut d'une picque, & a les feüilles semblables à l'Oranger, aux extremitez de ses branches, il y a de petits cyons longs comme le bras, à guise de petits iones recourbez.

Il y a encore vnautre arbrisseau, qui porte de petites seurs estoillées blanches. & qui sentent parfaitement bon, d'ouvient que les habitans l'appellent jasmin commun; mais il n'y a guere de rappors el so notité de la communité de la communité de la control de l

# BOTS A BASTIR.

-1517 De quatre sorte de bois espineux.

#### one branche vie viewi X ie Reuntilanciin, qui

Ly a dans ces illes communément de quatre lortes de bois épineux, deux blancs & deux jaunes. Il y en peut auoir encore quelques autres muis ils ne me tombent pas à present dans la memoire, on appelle ces bois épineux, à raison que leurs escorces sont toutes armées & entironnées de certaines exeroissances larges d'un poulce, plus ou moins, & hautes d'enuiron autant, & se terminent en de petites pointes aiguës, comme des esguilles.

Le premier & le plus grand de tous est appellé des habitans framage de Hollande, à cause que son

bois est le plus tendre de tous les bois qui soient dans les isles. Je crois qu'il n'y a point d'arbre au monde qui croisse & grossisse si promptement, ny qui vienne auce plus de facilité; car que l'on fiche aujourd'huy vn baston gros comme le bras dans vne bonne terre, dans trois ou quatre ans il deuiendra plus haut, que le plus haut chque qui soit en France, & sigros que deux hommes ne le sçanroient embrasser; son escorce est veite & espoise, & a les épines plus druës que tous les autres : il est fort branchu & fait grand ombre, à raison de la quantité de les feüilles, lesquelles sont fort semblables à celles du manyoc: il le dépouille tous les ans de ses feuilles, & auant qu'il en ait poussé aucune, il porte son fruict, qui est vne petite softe de petite calebasse, grosse comme vn œuf, & longue comme le doigt, qui ost toute remplie de coton, gris brun, & doux comme de la soye. Quoy qu'on le neglige, ie crois qu'on s'en pourroit seruir, au moins à faire des matelats. La iconosed made al legit incressorate

Le second croist fort haut, droit, & ne deuient iamais plus gros que le corps d'vn homme: il a les feuilles comme le pescher, vn peu plus larges & plus courtes: il n'est pas si épineux que le precedent: son escorce est grise, seiche, & mince, & le bois en est blanc comme celuy du pin:on en fait des rames pour les chaloupes & pour les canois. Quelquesvns s'en seruent aussi à bastir, mais il ne dute pas long-temps sans estre tout remply de vers

Des deux sortes de bois épineux jaunes, il y en

avnqui croist gros de have comme en chesne : il a les femilles comme desecond que ie viens de décrire, auec ceue difference qu'il y a fous la feuille doun on trois peritesépines, qui entrem dans les pieds nuds des passans ; il a l'escorce foit bize & assez rude, & moinsépineuse que les autres : le bois estiaune & presque aussi du eque le buys. C'est vn des beaux & bonsarbres à bastir qu'il y ayr dans le pays, il s'en troque pourtant peu qui ayent k cour saint de la late de late de la late de l

Le second bois épineux imme, est le plus peux de tous, il me croist guére plus haut & plus gros qu'en prunier; il est plus épineux que tous les autres, mais ses épines sont plus petites & plus aigues: l'escorce est noiraste au debors, mais aune au dedans comme de l'or, & reinten iaune comme dusaphram, ou de la rubarbe; elle est amere comme siel. Les Sauuages s'en seruent pour guerir les vieilles viceres de la verolle, & c'est vn souverain remede; car il les soulage beaucoup.

Du bois d'Inde ou laurier aromatique.

the suggest and proposed of the sign of the suggest that the Et arbre est une espece de la urier, qui eroist pourtanc excessivement gros, quand ilest en bonnetere & des lieux humides: il a l'escorce iau nastre & spolie, qu'il semble que ce soit le bois dépouille de son escorée elle est mince, fort astringente augoust, & seiche: Ses seuilles sont presque

semblables à celles du laurier, mais vn peu plus souples & plus rondes, elles sentent le cloud de girophie, & ont vn goust de canelle piquant, astringent & qui laisse dans la bouche vne petite amercume qui n'est pas desagreable. Les habitans, & mesme les sauvages en vsent dans routes leurs saulces. Ce bois est le plus dur, le plus plain, le plus massif & le plus pesant de tous les bois du pays; d'où vient qu'il coule à sond comme du plomb. L'aubel est de couleur de chair, & le cœur de l'arbre est tout violet, « se polit comme du marbre en le trauaillant il ne se pour it iamais La decostion de sesseuilles est fort nervalle, soulage beaucoup les paralytiques quisont dans le pays, & fait desenser les hydropiques.

De trois sortes d'Acomes.

and in the straint of the state of the state

Acomas franc est vei des plus gros & plus haut arbres du pays, & le meilleur de tous pour les bastimens: sesseuilles sont longues & larges comme celles du bois épineux; mais licées & separées par le milieu d'une petite coste blanche. Il porte un fruict semblable à une oliue, mais iaune comme de l'or, dans lequel il y a un noyau plus gros que celuy des oliues; les namiers en sont fort friands, quoy que pourtant il soit amer & desagreable : l'escorce de cét arbre est grise & tachée de planc en plusieurs endroits, & espoise comme l'escorce du chesne. Un

## 224 DESCRIPTION DES PLANTES

Negre libre me guerit vn iour d'vn grand mal de dents, me frottant les tempes & le derriere des oreilles, auec du laict qu'il auoit tiré de l'incision de l'escorce de cét arbre. Ce laict s'époissit & de uient comme de la gomme adragant. Le bois de cét arbre est beau & iaune, comme le buys nouvellement trauaillé. Mais il se ternit & deuient blanchastre auec le temps: il est plain, dur, pesant, & coule à fond. On remarque que fort long-temps après estre coupé, le cœur en est aussi sain, humide, & plein de séue, que si on le venoit de mettre bas. L'ay veu des pourres d'Acomas de dix-huit poulces en quarré, & de soixante pieds de longueur. Celuy. là ne croist guére qu'à la Basseterre de la Guade-loupe.

Il en croist vue autre sorte à la Cabsterre, qu'on appelle, Acomas hastard. Il ne vient iamais si beau ny si haut que le precedent, & n'est pas si bon à

bastir.

Le troisséme qui croistaux enuirons de la grande Ance, outre ce qu'il conuient en tout auec le premier; il a cela de particulier, que le cœur en est rouge comme du bois de bresil.

De deux sortes d'Acaion, qui ne portent point de fruicts,

#### §. XVII,

E premier est l'Acaion rouge, que les Hollandois & les Anglois appellent tres mal à propos Cedre; il a l'escorce comme celle du chesne, &

les feiilles quasitoutes semblables à celles dufresne. Il porte de grands bouquets de fleurs ligneules, au milieu desquelles il y a vn bouton gris, ou plutost vne façon de gland canele dont les Perroquets se nourrissent, & quandils mangent de cette graine, leur chair a le goust de l'ail: son bois est rouge, sans aubel, plus tendre que du sapin; mais il n'est pas moins vtile & de moins longue durée: Le ver ny donne iamais, il resiste mesme long-temps dans l'eau sans se pourrir; d'où vient qu'on en fait de l'essence pour couurir les maisons à guise de thuille: il a vne odeur approchante de celle de Saxafras. Il est leger & ne coule pas au fond de l'eau, comme la pluspart des bois de l'Amerique: Aureste, il croist si prodigieusement grand, que l'on tire communément de son tronc des canots ou petites barques toutes d'vne piece, qui ont six à sept pieds de larges, & quarante pieds & plus de longueur. Iugez quelle arbre ce doit estre pour tirer vne telle piece deson cœur. Quand on incise son escorce en temps sec, il iette de la gomme toute semblable à la gomme Arabique, mais en si grande quantité, que i en ay tiré d'vn arbre gros comme læ cuisse, plus de six liures pour vne année. Il y a vne grande quantité de ces arbres par toutes ces isles.

Le second est celuy qu'on appelle Acaiou blanc, il a ses seuilles toutes semblables à celles de l'Acaiourouge, le bois en est blanc, fort tendre quand on le coupe; mais il deuient si dur quand il est sec, qu'à

grande peine y peut-on faire entrer vn cloud à force de coups de marteaux. Il est pourtant sujet aux vers,&ne dure pas tant que le rouge. Ie n'en ay iamais veu de plus gros que le corps d'vn homme: il ne croist guére que dans les lieux humides.

De deux sortes de Gommiers.

#### S. XVIII.

E Gommier blanc est encore vn des plus Lahauts & plus grosarbres de la Guadeloupe: il a ses feuilles fort semblables au laurier, mais deux fois plus grosses: son bois est blanc, gommeux, dur, fort, trauersé, & par consequent tres-difficile à mettre en œuure. On en fait des Canots aussi beaux & aussi grands que ceux d'Acaion. De cét arbre distille & coule la gomme, Elemy, en si grande abondance que l'ay veu des arbres aux pieds, desquels il y en auoit plus de vingt liures, blanche commencige. Cependant on n'en tient aucun conte.

Le Gommier rouge est vn arbre tout à fait inutil: il a les feuilles assez semblables à celles de l'Acajou : son escorce est rouge, & distille vne gomme se nblable à la Terebentine. Iusqu'à present on n'a p sint remarqué qu'elle serue à aucune chose : son bois est extremément tendre, & se pourrit en peu

de temps.

## Du bois de Rose ou Cypre.

#### 6. X I X.

TE que nous appellons bois de rose dans la Guadeloupe, est proprement ceque les habitans de la Martinique appellet bois de Cypre. Il est trescertain qu'il y a de deux sortes de bois de rose, que nous confondons sous ce nom, sans nous seruir de celuy de Cypre, dautant que les deux arbres se ressemblent si fort, en leur hauteur, en leur grosseur, en leur escorce, en leurs feüilles, en leurs fleurs, & en leur odeur, que la pluspart des habitans n'y mettent aucune distinction. l'ay pourtant veu dans la Guadeloupe quelques curieux, qui appelloient ce bois que les habitans de la Martinique appellent bois de rose, bois marbré; à cause que le cœur de l'arbre est comme jaspé de blanc, de noir, & de iaune. Et c'est la seule distinction que i'y ay pû remarquer. Cét arbre croist fort haut & droit : les plus gros ne sçauroient guére donner plus d'vn pied en quarré:il a ses feuilles longues comme celles du chastaigner, mais plus souples, veluës, & blanchastres: il porte de gros' bouquets de pétites fleurs blanches, & par apres de petites graines noires & licées.L'escorce du boisest blanchastre, & presque semblable à celle des ieunes chesnes: Le bois a tant de rapport au noyer, quand il est mis en œuure, qu'on auroit de la peine à le distinguer. En le trauaillant il exhale vne odeur si suaue, que celle des roses n'est rien

## 228 DESCRIPTION DES PLANTES

à l'égal; il est vray qu'elle se dissipe auec le temps, mais elle se renouuelle quand on coupe où que l'on frotte bien fort le bois. Il est tres bon pour bastir.

Du bois Vert.

## §. X X.

E bois vert croist pour l'ordinaire en buisson Lomme les grosses épines blanches, il est fort chargé de petites feuilles vertes & licées, assez semblables à celles du buis, mais vn peu plus grandes: son escorce est grosse & polie. On n'en voit guére de plus gros que la cuisse: il a toussours vn poulce ou d'eux d'aubelblanc, & tout le cœur du bois est vert, fort brun, & mesme plus noir que vert : il y a quelques veines iaunes meslées parmy. Ilse pollit comme de l'ébeine, & noircit si bien auec le temps, que les Ebenistes le font souuent passer pour de la vraye ébeine. Les Teinturiers s'en seruent pour teindre en vert naissant: c'est vne assez bonne marchandise, que les Hollandois recherchent. Il y ena vne grande quantité dans la Guadeloupe, & cependant on n'en fait aucune estime.

Des boïs Rouges qui sont bons à bastir.

S. XXI.

E n'aurois iamaisfait, si ie voulois décrire toutes les sortes de bois rouges qui se rencontrent dans

cette isle. Il sussit pour mon dessein, de dire que chaque quartier, c'est à dire, de deux lieuës en deux lieuës, produit ces arbres de bois rouge disserents, desquels la pluspart ne cedent point à celuy du bresse en beauté. Tous ces bois rouges sont pleins, massiffs, pesants & coulent à fond, & desquels on pourroit saire de tres belles menuyseries; car plusieurs sont incorruptibles.

Du Bois de fer.

#### §. XXII.

TE ne sçay si l'arbre que ie veux décrire, & que A nos habitans appellent, bois de fer, à cause de sa grande dureté, n'est point celuy que Scaliger dit croistre en la grande I aua, & que l'on asseure auoir la moëlle de fer : mais ie crois que s'il en auoit vn peu plus amplement discouru, nous trouucrions que c'est la mesme chose; Cét arbre croist iusqu'à vne picque & demy de hauteur, & gros comme le corps d'vn homme: Son escorce est presque semblable à celle de l'Ezable; mais plus dure & vn peu plus grize. Il est fort chargé de quantité de petites feiilles, & porte vn grand nombre de beaux bouquets de fleurs semblables à celles du Lilas, & mesme plus belles, & en si grande abondance, qu'il semble qu'il n'y ayt que des fleurs sur l'arbre. Tout l'aubel en est iaune & fort dur, iusques vers le cœur qu'il a fort petit, & de couleur de fer rouillé, maisfi dur, que les haches de la meilleure trempe rebrous-

sent dessus quand on le frappe. Cét arbre tout dur qu'il est ne vaut rien à bastir. Comme nous bastissions nous mesmes nos petites cases, ie coupay auec beaucoup de trauail vne douzaine des plus beaux de ces arbres que ie peus rencontrer; Et comme nous susmes diuertis du dessein de bastir par de plus serieuses occupations, au bout de deux mois; ie sus visiter mes arbres, lesquels ie trouuay mangez de vers jusques dans le cœur.

Des bois à petites feuilles.

#### S. XXIII.

L se trouve vers l'illet aux Gouyaues, autour de la grande Ance, & en quelques autres endroits de l'isse certains arbres de toute grosseur, qu'on appelle Bois à petites seuilles, à cause qu'ils sont chargez de petites seuilles assez semblables à celles du buis, & attachées à de petites queuës si déliées, qu'au moindre vent toutes ces seuilles tremblent: l'escorce de ces arbres est jaspée, comme celle du bois d'inde; mais de temps en temps la petite escorce se leue & se roule comme de la Canelle, il ne suy en manque que le goust & l'odeur. Le bois de tous ces arbres est tres bon à bastir, il est pesant & coule à fond.

D'une sorte de bois noir, qu'on appellent Courrouça.

#### §. XXIV.

Es habitans de la Guadeloupe disent, que ce sfut vn Gascon qui donna le nom de courrouça à A FRVICTS ET SANS FRVICTS. 231

cét arbre; car l'ayant trouué si dur qu'il fut contraint de rebouquer, il ietta sa hache au pied de l'arbre, & dit qu'il estoit courrouga, ce nom luy en est demeuré depuis. Quoy qu'il en soit, c'est vn puissant arbre, gros, droit, & fort haut: son escorce est noire, l'aubel est rouge, & le cœur de l'arbre est d'vn violet si brun, qu'il semble quasi noir comme de l'ébeine. Il me semble qu'il a les feuilles comme celles du bois iaune épineux, mais ie ne m'en souuiens pas asseurément; ie n'ay pû voir sa fleur, parce qu'il croist fort haut, & se messe parmy les autres arbres. Il y a au bout de ses branches, comme des grappes composées de certaines gousses rondes, dans chacunes desquelles est emboité vn fruict presque rond, gros comme vne balle de mousquet, moitié rouge & moitié noir. Les Aras & les Perroquets sont fort friands de ce fruict quand il est vert; car quand il est sec il devient vn peu trop dur. Le bois de cét arbre est excellent à bastir, & on en peut faire de belle menuyserie.

De l'arbre qui portent les sauonettes.

## s. XXV.

Arbre qui porte les sauonetes croist dans toutes ces isles en abondance, le long de la mer, dans les lieux les plus secs & les plus arides. Il pousse vn gros tronc, qui pour l'ordinaire a deux ou trois pieds. Dés sa racine il se sourche, il se separe, ou se dise en plusieurs branches grosses comme la cuisse,

chacune desquelles fait vn assez bet arbre haut d'v. ne picque, ou picque & demy au plus. Son escorce est grize & rude: le bois en est blanc & dut comme du fer. Pour ce qui regarde ses feuilles, ie m'étonne comme Monard, l'Escluse & les autres qui en ontécrit, n'ont point trouvé de comparaison plus propre que les feuilles de la Feugere; car elles sont toutes semblables à celles du pescher. Il porte des grapes de plusieurs fruicks iaunes, gros & ronds comme des Cerises. La substance de ce fruict est claire & gluante comme de la gomme Arabique, qui n'est pas encore figée. Le noyau de ce fruictest noir, rond, & gros comme vne moyenne balle de mousquet; on en fait des chapelets qui l'emporcent en beauté par dessus lébeine. Ce fruictest si amer, que pas vn oyseau n'en mange. On s'ensert au lieu de sauon, il dégraisse, & blanchit le linge, fait brouer & écumer l'eau comme du fauon; mais il n'en faut pas vser souvent, car il gaste & brusse le linge.

De toutes les sortes de Palmistes, que i ay veu dans la Guade loupe.

## §. XXVI.

L'orte tous les Palmistes qui se rencontrent dans Les isses, ien en ay pas veu vn seul semblable à ceux qui se rencontrent dans le Leuant, supposé que les Autheurs les ayent bien décrit. Il y en a de quatre sortes dans la Guadeloupe.

## A FRVICTS ET SANS FRVICTS: 233

Le premier que nous appellons Palmiste franc, se plaist dans les hautes montagnes & lieux humides. Le pied de l'arbre est vne certaine motte grosse comme vn baril, composée d'vne milliasse de petites racines confusément entremessées, & cela luy sert comme de pied d'estal pour le soustenir; car il afort peu de pied & de racines en terre. Son tronc se leue de cette motte de la grosseur d'vn gros pommier, rond, droit comme vne sléche, & haut de deux picques sans aucunes branches, & sans escorce. Ce bois n'a qu'vn bon poulce de bois en rond, mais fort trauersé, noir, & si dur qu'il n'y a point de hache qui ne rebrousse à l'encontre. Tout le dedans de l'arbre n'est qu'vne moëlle fillasseuse, spongieuse, & du tout inutile. Du haut de l'arbre, (qui est tousiours vn tiers plus gros que le pied) sortent comme dedans vn baril, trente ou quarante branches vertes, licées, dures, droites & longues d'vne picque ou enuiron, aux deux costez desquelles il y a deux rangs de feuilles larges d'vn poulce, ou d'vn poulce & demy, & longues enuiron de deux pieds. Il y a pour le moins deux cens feüilles sur chaque branche; de sorte que la pesanteur de ses feuilles les font vn peu courber vers la terre. Du milieu de ses branches il y en a tousiours trois ieunes, qui se leuent droites comme des fléches, desquelles les feuilles ne sont pas épanouies, & sont encore couchées, & comme collées le long d'icelles. La plus haute a quinze ou seize pieds, la seconde dix, & la troisiéme cinq enuiron, plus ou moins.

le crois que c'est ce que l'Espouse au Cantique des Cantiques, appelle else a palmarum. Nous en portons à la Procession le jour des Rameaux, & cela est veritablement magnifique. Les feiilles de ces ieunes palmes sont blanches comme neige, & semblent estre des subans satinez. Plusieurs en font des galands qui trompent mesme les plus aduisez. Du cœur de ce tronc sort encore vne façon d'estuy gros comme la cuisse, long de deux pieds, & presque en forme d'Ouale, mais fort pointu par les deux bouts. La peau de cette gousse ou estuy est espoisse deux fois comme vne piece de cinquantehuit sols, dure comme du cuyr boüilly, réellée ou plustost canelée, & verte par dehots; mais iaune comme de l'or par dedans, & si polie qu'on s'y pourroit mirer. Là dedans, il y a vne certaine grappe, ou plustost vne façon d'épy ou panache, chargée d'un nombre innombrable de petites steurs estoilées & iaunes, comme vnépy debled meur. Cela venant à grossir l'estuy se fend, s'ouure de bout en bout, & donne lieu de sortir à cette panache. Par succession de temps toutes ces petites seurs tombent, & ne reste plus que les petites queuës qui les ont portées, attachées à la tige de cette panache, qui est grosse comme le bras, & au dessous deces queuës naissent des fruicts gros comme des balles, desquelles onioue à la longue paulme. Ce fruid est enuironné d'une petite escorce grisatre, mince, & tendre, qui se fanne & rombe auce le temps:mais tout le dedans du fruichest dur comme

## A FRVICTS ET SANS FRVICTS. 235

de la corne, blanc comme neige, & fort agreablement diuersisié par des petites veines rouges. Il y a dans le milieu vn petit noyau rond, vn peu plus rendre que le fruict, que l'on mange; mais il faut auoir de bonnes dents, & à l'espreuue, pour le casser.

Immediatement au dessous de ces feuilles dans le gros de l'arbre, on trouve la moëlle ou ceruelle, que les habitans appellent thou palmiste, qui n'est autre choseque le germe des feuilles, ou plustost les seuilles nouvellement formées dans le tronc. Ie ne visiamais rien de plus blanc ny de plus tendre, & cela ale mesme goust que les Auelines; mais à en manger quantité, ie trouve qu'il charge l'estomach, & constipe beaucoup.

Quelques habitans en tirent du vin, qui ne merite veritablement pas d'en porter le nom, car il ne vaut pas la picquette des vignerons. On se sert des feüilles de Palmiste franc, apres les auoir tressées, pour couurir les Cases, & cela fait vne belle & bon-

ne councrture.

On fend aussi l'arbre de bout en bout par la moitié, & apres en auoir tiré le cœur, qui est fort tendre & silasseus, on en fait des goutieres. Les Sauuages sont des Arcs & des Boutous de ce bois, ils en ferrent aussi leurs séches; & cela est si dur, qu'vne sièche bien décochée perceroit vn corcelet de fer.

Le second est celuy qui porte la graine dont on fait ces beaux chapelets marbrez. Il ne differe d'a-uec l'autre, qu'en ce qu'il n'est pas si gros, & que le

fruict en est plus petit. Les deux autres sont espineux, dont le premier est gros & haut comme le Palmiste franc: il croist tout de la mesme façon, mais il differe d'auec luy, en ce que le troncde l'arbre est tout armé d'épines tres-dangereuses, longues comme le doigt, grosses comme des fers d'éguillettes, mais plates, aiguës comme des éguilles, noires, & polies comme du gayet. Ses feüilles sont aussi vn peu plus estroites & plus éloignées les vnes des autres: C'est pour quoy on ne s'ensert pas à couurir; les branches où elles sont attachées sont aussi épineuses. De plus, la gousse ou l'estuy dans lequel est enclose la fleur, est comme veluë, espineuse & de couleur tannée. Lefruict a l'escorce semblable à celuy de l'autre, mais le dedans est noir. On en fait des chapelets qui sont de prix, & sont plus beaux que ceux du gayet.

Le seçond Palmiste épineux croist tout de mesme que les autres, mais il n'est iamais plus gros que la jambe: Ses épines ne sont pas plus grosses que des éguilles à coudre, mais deux sois plus longues: elles sont si druës sur le tronc qu'on ne sçauroit mettre le doigt entre deux. Le fruict n'est pas plus gros que le bout du doigt, rond & rouge comme vne cerise. Le dedans est vn beau Coco de couleur d'oliue sort brune, qui sans doute seroit bien ven-

du en France.

a the contraction of the contrac

## A FRVICTS ET SANS FRVICTS. 237

Du Latanier.

## S. XXVII.

Voy que ie fasse vn paragraphe à part pour le Latanier, on le pourroit auec beaucoup de raisons ranger au nombre des Palmistes: car il sort d'une grosse motte de racines comme les Palmistes; iln'est iamais plus gros que la jambe, il est tour égal, & se leue droit comme vne fléche, iusqu'à la hauteur de soixante pieds; il a vn doigt d'espoisseur cour autour du bois, dure comme du fer, & tout le reste est filasseux comme le cœur des Palmistes. Il y a enuiron deux pieds de l'extremité de l'arbre enuelopez de 3. ou 4. doubles d'vn certain caneuas naturel, qui semble auoir esté filé & tissu de mains d'hommes. Du haut de l'arbre sortent quinze ou vingt queuës longues de cinq à six pieds, vertes & dures, comme les branches des Palmistes & toutes semblables à des lames d'estocades. Chacune de ces queuës porte vne feüille, qui dans son commencement est toute plicée, comme les éuentails des Damoiselles de l'Europe, & a pour lors deux pieds ou deux pieds &demy de long. Auec le temps cette feuille s'ouure, & s'estend en rond: & a vn demy pied prés de l'extremité, tous les plis s'entreseparent, & font autant de pointes ou de rayons, qu'il y a de plis dans la feuille; de sorte que la feuille a la figure d'vn Soleil rayonnant. On couure les Cases de ces feitilles. Les femmes sauuagesses en font

des parapluyes & parasols, & nos Dames Françoisses s'en seruent aussi bien qu'elles a faute d'autres. Les Sauuages leuent la peau ou l'escorce des queuës des seülles de Latanier, pour en faire des Hebeichers, des petits paniers, des Maroutons, & autres semblables petits ouurages. Au reste, le bois de cét arbre est le plus commode & le meilleur bois de toutes les isses pour bastir des Cases: On s'en sert aussi (apres les auoir vuidez) à faire des canaux pour conduire les eaux des sontaines.

DE TOVS LES ARBRES QUI PORTENT des fruicts, tant de ceux qu'on mange, que de ceux qui sont vn peu considerables.

#### CHAPITRE SECOND.

De tout ce qu'il y a d'Arbres fruictiers dans ces isles que nous voyons dans l'Europe.

§. I.

Cles cites sont le veritable pays des Grenadiers, des Citroniers, des Limoniers, & des Orangers. Les Grenadiers ne s'y déposiblent iamais de leurs feuilles, comme ils font dans l'Europe; ils portent en abendance, quand toutefois on a soin de les émonder; car autrement ils poussent tant en bois & en vert, qu'ils s'épuisent de leur séue, & ne portent guere de fruict. Il n'y a que dix ou douze ans que nous en auons dans la Guadeloupe.

### A FRVICTS ET SANS FRVICTS. 239

Les Citroniers portent au bout de dix-huit mois qu'ils sont plantez, & sont en toute l'année chargez de fruicts, de feuilles, & de fleurs. Foutes les sortes de Citroniers & Limoniers, qui se trouuent dans l'Europe, y croissent en si grande quantité, qu'on en fait aussi peu d'estime, que des moindres pommes sauuages.

Il y a aussi vne sorte depetits Citroniers, que ie n'ay point veu dans l'Europe, qui portent de petits citrons guere plus gros que des œus de pigeons, qui ont l'escorce sort mince, & sont tres-abondans en suc: ils sont fort seüillus & épineux. La seüille en est petite comme celle du silireas. On en fait des hayes & des berceaux, que l'on tond de trois mois

en trois mois, & cela est tres-agreable.

Toute sorte d'Orangers y sont en aussi grande abondance que les Citroniers: ils y croissent gros & hauts comme des Abricotiers, & portent en tout temps. On remarque que les graines d'Orangers sont autant dans la terre auparauant que de paroître, que les poussins sont sous la poule auant que d'esclore; de sorte que metrant autourd'huy vne poule sur ses œuss, & semant de la graine d'Orangers dans la terre, le vingt-troisséme iour en suivant les poussins sortent de la cocque, & les Orangers de la terre.

Ceux qui sont friands d'oranges douces, seront auertis que c'est vne chose dangereuse d'en faire ordinaire, dauxant que cela fait des viceres dans le sondement, ou par apres les vers s'engendrent, &

quand ils y sont vne fois, il faut mourir si on ne sçait le sècret que i ay appris d'vn Bresilien, qui est de donner de petits lauemens au malade auec de l'eau de mer, & du suc de petun vert.

Les figuiers de la France y viennent aussi bien que dans la Prouence, & portent tout au long de l'année. I'y ay veu quelques Datiers, mais qui n'a-

uoient pas encore porté de fruict.

De deux sortes de Cassiers ou Canificiers.

#### §. I I.

Nostre arriuée dans la Guadeloupe, nous Lauons trouué vn grand nombre de Canificiers, ou Cassiers, qui sans doute estoient naturels au pays. Ce sont de beaux & puissans arbres qui ont les feuilles toutes semblables à celles de l'Acasia, que nous auons en France; mais deux fois plus grandes, Quand il est dépoüillé de ses feuilles (ce qui luy arriue tous les ans vne fois) il se couure entierement de grands bouquets de fleurs, longs d'vn bon pied, à guise de panache, de couleur de fleurs de pecher, sur chaque bouquet il croist vn baston de casse, ou deux tout au plus. Ces bastons ont la forme de ceux du Leuant, mais ils sont longs de deux grands pieds, & gros comme le bras: l'escorce est bazanée, rude, & fort difficile à rompre. Les petites separations qui sont dedans, sont aussi extremement dures; de sorte qu'il y a bien de la pei-

## A FRVICTS ET BANS FRVICTS. 241

ne à la monder & à en tirer la pulpe. Au teste, va de ces bastons rend plus de pulpe que quatre de ceux du Leuant: quand elle est recente elle à le mesme goust & le mesme esset que l'autre, mais si-tost qu'elle est quelque temps à terre, elle se pourrit & se se gaste. On n'en tient pourrant aucun conte dans le pays. I'en ay veu couper sur nostre place de la Basserre, plus de deux ceus pieds en vive année. Le bois sert à bassir, mais il n'est pas de longue durée.

Depuis quelques années les habitans se sont mis à planter des graines de casse du Leuant, qui sont parfaitement bien venues, & apportent vu grand prosit à leur maistre; car se sont des rentes qui viennent tous les ans sans aucun travail. Ces arbres ne croissent pas si hauts que les autres, ils ont les seuilles plus songues & plus posiés: ils s'en dépouillent & seurissent comme les autres; mais cette seur est iaune. Au reste, la casse en est aussi belle, aussi bonne, & aussi pleine que celle du Le-uant.

Du Corosol, & des Momins.

#### S. IFI.

Celuy de l'îse de laquelle il nous a esté depuis peu de temps apporté, qui est vne isse habitée par les Espagnols. L'arbrisseau qui le porte est tout semblable en grandeur, & en ses seuilles au laurier

cerile, qui est fort commun à Paris. Le fruiel est gros comme vn melon, & vn peu pointu par le bout d'en bas: il a l'escorce verte, licée, & de l'es. poisseur d'yn teston: il semble qu'on ait pris plaisir à figurer & à tracer auec vne plume & de l'ancre, des petites escailles dessus. Au milieu de chacune d'icelle, il y a vne petite pointe de mesme matiere que l'escorce. Toute la chair de ce fruict est blanche comme neige: quoy qu'elle soit vn peu filasseu. se : tout se fond dans la bouche, & se resoud en eau tres-suaue, qui a le goust de pesche, releué par vne petite aigreur fortagreable, & qui raffraischit extremément. Il y a plusieurs graines grosses comme des febues de bresil, longuettes, noires, licées, & marquées de petites veines d'or. Ce fruict est vn des excellents que nous ayons dans ces illes.

Il se trouue encore deux autres sortes de fruicts, que les habitans appellent Momins; ils sont sans doute d'vn mesme genre que le Corosol; car l'arbre est entierement semblable, & mesme le fruict, horsmis qu'il est vn peu plus rond, & qu'il a l'escorce & le dedans iaune; sa graine en est aussi iaune, plus large & plus plate; Mais il s'enfaut de beaucoup qu'ils soient aussi bons que le Corosol:ils sont mesme méprisez des habitans qui n'en mangent que par pure necessité. Le plus gros est de la grosseur de la teste d'vn enfant, & l'autre comme vn gros œuf d'oye. Ils croissent en abondance dans les lieux humides parmy les roseaux.

## CAFRVICTS ET SANS FRV4CTS. 143

## De deux sortes de Cachimas.

#### §. I.V.

Tor E Cachimentier franc est vnarbie; qui en sa facon de croistre a assez de rapport auce le pescher: maisil croist deux fois plus grand, & a ses feüilles semblables à celles du chastaignier; son fruict deuient grosscomme vue grosse pomme de -rambour; il estrond & all'escorce espoisse d'un reston, elle est grize dans son commencement, mais quand ibestimeur; clloideuient rouge par les endroits où le Solvil a donné. Il a plusieurs graines comme le Corest, mais quand il est bien meur, tout le dedans du fruict est blanc comme neige, & liquide comme de la cresme, & a le goust de la cresme messée auec du sucre; de sorte que quand on a osté l'escorce & la graine, & qu'on la mise dans vn plat, il n'y a personne qui n'en mange pour de la veritable cresme.

Le second est le Cachimas espineux, qui ne dissere du premier qu'en la façon de son fruict: car il ne croist guere plus gros que le poing. L'escorce en est tousiours verte, & sa peau est route releuée en plusieurs endroits de petites bosses, comme taillées en pointe de diamant. Fout le dedans du fruict est semblable au precedent, mais il n'est pas si bon.

and I come to the company of a second of the company of the compan

## Des prunes de Momins

#### 5. V

L'aussi gros & austinait, qu'vnides plus puislans chesnes de l'Europa. L'escorce de l'arbre est extremement raboteuse, grize pandehors, rouge par de dans, gommense se de bonne odgum. Le bois de l'arbre est blanc, forest alles de fort suiet à pourriture. Les seulles ont beaucoup de rapport à colles du fresne. Ces prunes viennent en grappe comme les Cormes, sont grosses comment en grappe comme les Cormes, sont grosses comment de de dans virnoyau sul alleux, et courpercé à iour, qu'on est interestre poison. Sa cendre est fort équitique, et on c'enseit pour faire manger la chair morre. Ce fruite est d'affect pour faire manger la chair morre. Ce fruite est d'affect pour faire manger la chair morre. Ce fruite est d'affect pour pau de personne oddur, mais il sent sou le saurage on, d'oit vient que peu de personnes en mangerit.

entities : Di est noil elemonated and entities de l'action de l'ac

Acajon oft un petit arbie, qui ne croist iamais plus grosmy plus draut qu'un abricotien. Il a ses seuilles semblables à celles divin Nover, ex porte des bouques des petites steurs purparines, desquelles trois ou quatre reississent, & portent un fruictle plus fantasque que ie vis iamais. Il vient gros comme un œuf, à guise d'une petite pourc.

## AFRVICTS ET SANS FRVICTS. 1245

son escorce est fort delicate, iaune & rouge comme vne cerise, par les endroits où le Soleil a donné. Tout le dedans du fruict n'est qu'vne filasse spongieuse, toute remplie d'vn suc si acre & si astringent (quand il est vert) qu'il prendà la gorge; mais il est tres-agreable & tres-delicieux, quand il est meur. Ce fruict n'a aucune graine de dans: mais au bout du fruict il y avne noix de la figure & grosseur d'va roignon de lievre, de couleur de gris cendré, & converte d'une double escorce, l'entre-deux de laquelle est vne matiere poreuse, pleine d'vne huille caustique, de laquelle on se sere pour guerir des Dartres. & pout faire somber les corps des pieds. Il y a dans cette noix vn noyau gros comme vne amende, & mesme meilleur que l'amende, qui fortifie beaucoup l'estomach, quand on le mange à jeun. Coux qui ont abondance de ce fruict, en font du vin qui est tres-delicieux, & bon pour le mal de ratte de la companyation de la companyation

grantions destinated the South South ies, font dot makes processions destinated the South South ies, font det makes in a procession for in the ingrity case of the energial or in the ingrity case of the energial or in the ingrity case of the energial or the contract of t

Arbre qui porte les Gouyaues, semble n'auoir point d'escorce. Si on n'a le soin d'émonder & couper les eyons & rejettons qu'il pousse de son pied, il croist plus en buisson qu'en arbre. Il a les branches fort esparses, fait grand ombre & occupe beaucoup de place. Ses seinles approchent de delles du laurier, mais elles ne sont ny si vertes, ny si sei-

Hh iij

ches; & de plus elles sont trauersées de petites veines. Cét arbre porte de petites fleurs blanches qui sont d'assez bonne odeur, & en suite vne grande quantité de fruicts, dont le plus gros n'arriuciamais à la grosseur d'vn œuf d'oye; auant qu'il soit meur il est fort astringent: mais lors qu'il est meur, il est iaune comme de l'or, & de couleur de rose par dedans. La chair de ce fruiet est encore plus molle que celle de la pesche bien meure, & toute remplie de graine semblable à la maniguette, mais extremément dure. Il s'en trouue qui ont la chair blanche, qui sont plus petites, & de meilleur goust que les autres. Il y en a aussi de sures, de douces, & d'aigres, comme les pommes. C'est vn excellent fruict lequel on trouve d'autant plus excellent, que plus onen mange. The land of the control of the control

Quand ce fruict est vert, il sert au flux de sang, & reserre le ventre: & au contraire quand il est meur, il lasche, sans excez toutefois; car on n'en peut manger son saoül sans en estre incommodé. Les somentations de ses seuilles bouïllies, sont desenser les jambes aux hydropiques. On fait aussi vn sirop des ieunes rejettons, qui est merueilleux pour les dissenteries.

D'un arbrisseau qui porte de petites cerises.

#### 9. VIII

Il se trouve dans toutes les Basseterres des illes vn arbrisseau tout semblable au buys, excepté

## A FRVICTS ET SANS FRVICTS. 247

qu'il n'a pas les seuilles si druës, qu'il croist vn peu plus haut, & que le bois de l'arbre n'est pas si iaune, ny si massif: Aux premiers pluyes qui arriuent dans l'année, il pousse quantité de petites sleurs blanches, qui semblent estre de petites houpes de soye saites à plaisir, & qui exhalent vne odeur plus soüéue & plus douce que celle du jasmin. A la cheute de ces sleurs, il y vient de petites cerises noires assez semblables aux merises de l'Europe. Dans le milieu du fruict, il y a trois petits noyaux assez tendres. Si elles ne sont bien meures, elles sont ameres, & laschent le ventre.

Du Coudrier.

#### §. IX.

L'anommé cét arbre Coudrier, à cause qu'il iette dés sa racine plusieurs branches, qui s'estendent tout demesme que celles du Coudrier. Ses seuilles sont semblables à celles du laurier pin, rudes par dessous, & licées par dessus. A l'extremité de ses branches, il porte des petites queuës, longues comme les doigts, fort menuës & toutes enuironnées de petits fruicts blancs & rouges, gros comme des gardes, fort delicats, & qui mesme en ont le goust.

Ses feuilles ont vne admirable vertu pour la guetison des vieilles vlceres, & ce qui est remarquable est que le dessus de la feuille mange les chairs baucuses, nettoye les vlceres, les rend vermeilles, &

les dispose à la guerison: Quand elles sont en cér estat, il faut se servir du dessous de la seuille, qui les acheue de guerir en peu de temps.

Du Raisinier.

§. X.

DResque toutes les riues des Cabsterres de ces I isses, sont bordées de certains arbres erochus noüeux, confus, & messez ensemble. Le bois de ces arbres est couueit d'vne escorce grize, tirant sur le iaune, seiche & d'vn goust salé. Le bois est rouge, plein, & massif. Les feuilles sont entierement rondes, larges comme vne assierte, espoises & fortes comme de la Carte; licées & vertes dans le cœur de l'Esté, mais rouges dans le declin. Quoy qu'elles soient à demy pied l'vne de l'autre, elles ne laissent pourtant pas de faire grand ombre. De dessous la pluspart des feuilles, il fort de petites queues, lesquelles dans les premiers pluyes se garnissent & s'enuironnent de bout en bout, de petites sleurs comme celles de la vigne, & en suite de raisins gros comme des noisettes, & de couleur de rose. Il y a fort peu à manger dans chaque raisin, à raison du noyau qui est gros comme vne balle de pistolet.Le fruid a vn goust de prune, mais il est vn peu salé. L'arbre ne porte guere deux années de suite. D'Alechampt dit quelque chose de cét arbre sous les noms de Copey, de Guinburan, & depeuplier de l'AmeriA FRVICTS ET SANSFRVICTS. 249 que. Il donne la figure de la branche & des feuilles qui me semblent bien dessinées.

## De deux sortes de Papayers.

#### §. X I.

A pluspart des habitations nouuellement dé-frichées, produisent sans aucune culture, des arbres tres-particuliers en leur forme: car ils sont gros comme la jambe, hauts d'vne picque ou enuiron, droits comme des fléches, & sans aucunes branches; ils sont tous creux, & n'ont qu'vn poulce ou enuiron, d'vn bois si rendre, que l'on coupe aisément tout l'arbre d'un coup deserpe. Toutes ses feuilles (qui sont semblables à celles du figuier de France, mais deux fois plus grandes) sont attachées depuis le haut de l'arbre, iusqu'à vn pied au dessous, par des queuës longues comme le bras, grosses comme le poulce, & creuses comme des flutes. Au dessous de toutes ces feuilles, il y a enuiron vne trentaine de fruicts attachez immediatement à l'arbre, tout autour d'iceluy. Ces fruicts sont ronds, gros comme le poing, & de couleur d'orange. Il a enuiron vn bon doigt d'espois", d'vne chair semblable à celle du melon, mais d'vn goust doucereux & fade. Quoy que plusieurs en mangent, ie ne l'ay iamais trouué bon. Tout le dedans du fruict est creux & remply d'vne graine semblable au poyure, & quien ale mesmegoust.

Il y a le masse & la femelle de ces arbres. Le mas-

le ne porte point defruict; mais parmy ces seuilles il pousse de petites branches menuës, longues comme le bras, qui se diuisent en rameaux tous chargez de sleurs iaunes à guise de primeuers, & qui exhalent vne odeur si suaue, qu'elle se fait sentir de plus de cinquante pas.

Les François qui furent chassez par les Anglois de l'isle de saincte Croix, l'an mil six cens quarantecinq, nous ont apporté dans la Guadeloupe de la
graine d'vne sorte de Papayer, qui porte vn fruict
gros comme le plus gros melon que nous ayons en
France; il est beaucoup meilleur que les autres.

## Des Callebassiers.

#### S. XII.

A Prouidence de Dieu qui ne manque iamais de pouruoir abondamment des choses necessaires, a eu soin de donner à ces pauures Sauuages (qui n'ont ny orfevre, ny estaingmier, ny l'industrie, ny le métail pour faire de la vaisselle ) vn arbre qui les sournit tous les ans de sceaux, de bouteilles, de cüeilleres, de tasses, & en vn besoin de marmites, & de quantité d'autres petites vstencilles. C'est le Callebassier qui est vn arbre, qui croist gros comme vn pommier; mais plus trape, plus branchu, & plus abondant en seuilles, lesquelles ont la forme de langue de chien, & sortent immediatement des branches sans aucune queuë, & sont extremément druës. Les sleurs sont d'vn gris verdas-

## A FRVICTS ET SANS FRVICTS. 251

tres & picotées de noir. Outre que toutes ces fleurs viennent sur toutes les branches, il en croist aussi autour du tronc de l'arbre. A ces fleurs succedent des fruicts desquels on ne sçauroit déterminer la forme ny la grandeur: C'est assez de dire qu'ils vont depuis la grosseur d'une poyre, iusqu'à celle d'une grosse citrouille. Il y en a de rondes, de longues, de quarrées, en poyres, & en oualle; en un mot, de toutes les façons.

Ce fruict est vert & poly quand il est sur l'arbre, & gris quand il est sec; son escorce est de l'espoisseur d'vn quart d'escu, mais d'vn bois fort & difficile à rompre. Tout le dedans est vne pulpe blanche, qui est vn tres-bon remede pour la brussure. Il y a dans cette pulpe de petites graines plattes, en forme de cœur, qui produisent le mesme arbre. On vuide aisément cette pulpe en faisant vn petit trou par le haut, grand comme pour fourrer le doigt, & remüant dedans auec vn baston. Si on en veut faire de la vaisselle, on le fend & on le coupe en telle forme & grandeur qu'on le desire, & le mot general de cette vaisselle est, Cony. Les Sauuages les pindent de rouge & de noir, comme on peint la vaisselle de bois en Flandre.

Du Courbaril.

#### §. XIII.

E Courbaril est vn des plus gros, des plus hauts, & des plus beaux arbres du pays. Son escorce

est grize, son bois massif & rouge. Ses feuilles sont moyennes, fort druës, & deux sur chaque petite queuë; de sorte qu'elles font comme vn pied de chevre diuisé. Il porte vn grand nombre de fruicts larges de quatre doigts, longs comme la main, & espois d'vn poulce. Ces fruicts sont couuerts d'vne escorce tannée, rude, espoise d'un teston, & dures comme du bois. Tout le dedans du fruictest remply d'vne certaine farine fibreuse, de couleur de pain d'espice, & de mesme goust. Il y a aussi dans cette farine deux ou trois noyaus presqu'aussi gros que des amendes, qui sont extremément durs & de couleur de pourpre. Dans la famine de la Guadeloupe, on faisoit du pain de cette farine, & cela sauua la vie a beaucoup de personnes, l'ay trouuay à quelques vns de ces arbres, des morceaux gros comme le poing de gomme, dure, claire, & transparente comme de l'ambre, qui ne se dissout ny à l'eau ny à l'huille. L'ay creu fort long temps que c'étoit de la gomme de Carabé, ou ambre iaune; mais i'ay depuis changé d'opinion, & crois que c'est la gomme anime: car elle est de bonne odeur, & exhale vne senteur aussi suaue, que celle de l'ambre est puante & desagreable.

Du Genipa.

§. XIV.

EGenipa est l'arbre qui porte le fard des cham-brieres nouuellement venuës; car à moins

## A FRVICTS ET SANS FRVICTS. 253

que de s'en estre bien lauées le nez & les mains, on leur persuade qu'elles ne seront iamais belles. Il ne se faut pas estonner, si apres cela elles y mettent l'enchere; il semble qu'il n'y en aura iamais assez pour elles dans les isses, & quand mesme elles de-uroient estre punies pour en auoir desrobé, il faut qu'elles en ayent. I'en ay veu plusieurs dans ces empressemens, & en ay marié quelques vnes qui en auoient encore de bonnes taches.

Cét arbre croist fort haut & droit, il y en a de toute grosseur: son escorce est grize, massiue, & espoise d'un poulce; il a quantité de grandes feuilles longues presque d'vn pied, & plus larges que la main. Il porte des fruicts gros comme des œufs de poulle d'inde, & ils en ont aussi la forme. Il est gris cendré & si méprisé des habitans, que personne n'en mange. On enfait tirer le suc à ces bonnes filles, duquel elles se lauent fort soigneusement les mains & la face: Et quoy que ce suc soit clair comme vne eau de roche, quand il vient à se seicher, toute la peau où il a esté appliqué deuient noire comme de l'ancre; & pour quelque diligence qu'on y puisse faire, il est impossible de l'effacer. Cette noirœur dure neuf iours, au bout desquels cela s'efface entierement. l'aurois assez de charité pour en souhaiter à toutes les Dames, qui ne sont que trop soigneuses de se farder, n'estoit l'inconuenient d'vn tas de voleurs, qui se messent de faire de faux contracts & milles autres faussetez par écrit, lesquelles sans doute trouveroient icy

leur compte; car apres auoir fait des obligations, au bout de neuf iours leurs debtes seroient payées, sans débourser vn denier.

## Des pommes de Mancenille.

#### §. X V.

de pomme, qui a du rapport auec celles de l'Europe. Ces pommes sont toutes semblables aux petites pommes de Paradis; quoy qu'en effet ce soient de vrayes pommes d'enser & de mort, autant dangereuses au corps d'eceux qui en mangent, que la pomme d'Adam le sut à son ame. Son odeur est assez semblable à celle des pommes de rainette, & si suaue, qu'elle inuite les passans à la cüeillir, & à en manger: mais son seul attouchement sait éleuer les pustules & les cloches aux mains; & en manger, c'est infailliblement aualer la mort.

L'arbre qui porte ce funeste fruict, est tout à fait semblable à vn poyrier, horsmis que l'escorce en est plus espoisse & si laicteuse, qu'à la moindre incision, il en sort vne grande quantité de laict, lequel est vn venin subtil, caustic, & si dangereux, que touchant sur la chair nuë, il la brusse & y fait éleuer des cloches, qui sont incontinent suiuies d'vne inflammation tres-dangereuse. S'il arriue qu'il en tombe la moindre goute dans vne playe, & qu'on n'y remedie promptement, elle y met infailliblement la gangreine.

Nonseulement ce fruict est veneneux, & le laist qui sort de son escorce; mais mesme les gouttes de pluyes qui en tombant touchent les feüilles de l'arbre, contractent les mesmes qualitez veneneules: de façon qu'il fait tres-mauuais passer sous cet arbre quandil pleut, principalement quand la pluye commence à tomber : car quand il a beaucoup pleu, & que les feuilles sont bien lauées, il n'y fait pas si dangereux. La viande cuitte au feu du bois de cét arbre, contracte ie ne sçay quoy de malin, qui brusse la bouche & le gosser. Tous les animaux qui mangent de ce fruict, excepté l'Arras, deuiennent malades & leur chair noire, & comme brûlée, & ie crois qu'en fin ils en meurent: il fait aussi tresmauuais de manger de ces animaux, i'en ay fait l'experience à mes dépens, comme ie diray ailleurs.

Les pommes de Mancenille à la cheute de dessus l'arbre, ne pourrissent point comme les pommes de l'Europe, quand mesme elles tomberoient dans l'eau; mais elles deuiennent ligneuses, dures, & flottent dessus l'eau.

l'ay donné quelques remedes au mal exterieur, que cause le laist de la Mancenille, où i'ay parlé de l'herbe aux siéches; & en donneray lors que ie traiteray des Soldats ou Cancelles. Pour le remede du mal interieur de ceux qui en mangent, il n'y a qu'à aualer promptement vn verre d'huille d'oliue, auec de l'eau tiede pour faire tout vomir, & encore il faut que cela ce fasse promptement; car vne heure apres

en auoir mangé, il n'y a plus de remede; & mesms quelque prompt remede qu'on y puisse apporter ceux qui en guerissent ne font plus que languir, & traisner vne vie malheureuse & fort courte. Et partant, que les friands prennent gardent à cux en mettant pied à terre: car pour l'ordinaire ces arbres croissent le long de la mer. On a trouué de mon temps dans l'estomach de quelques personnes qui en estoient mortes, vne place ronde, large comme la main, noire, & brûlée. Les Saunages font des incisions à l'escorce de cétarbre, & recueillent soigneusement le laict qui en découle, pour empoisonner leurs fléches, lesquelles ils oignent d'vne certaine gomme visqueuse, comme de la terebentine, puis les trempent dans ce laict, & les font seicher au Soseil, pour s'en seruir lors qu'il vont à la guerre.

Em de la troissesme Partie.



## QVATRIESME

# PARTIE,

DIVISEE EN TROIS TRAITEZ.

I. TRAITE.

DES POISSONS.

Des poissons de la Mer. Des poissons des Rivieres.

## II. TRAITE.

Des animaux de l'air.
Des Oyseaux.
Des OxCouches.

## III. TRAITE'.

Des Animaux à quatre pieds: De toutes les Reptiles, Amphybies & Vermines.

The major of sharing in the 



### QVATRIESME

## PARTIE,

Diuisée en trois Traitez.

I. TRAITE,

## DES POISSONS.

Des Poissons de la Mer.

#### CHAPITRE PREMIER.

Vs ov Es icy, ie me suis efforcé de suiure, autant qu'il m'a esté possible, l'ordre que ce grand Legislateur Moyse, nous asseure que Dieu a tenu en la Creation du monde; car toute ma premiere Partie, qui est vne histoire des establissemens d'une Colonie dans vne terre, qui n'est pas connuë, ne laisse dans l'esprit du Lecteur, que des desirs de voir cette terre à découuert, lesquels sont comme des tenebres qui la couurent: ie les ay suffisamment débroüillé dans ma seconde Partie, traitant de la Temperature de

Kk ij

l'air, i'y ay diuisé les caux d'auec les caux, & ay fait paroistre tant la superficie de la terre, que tout ce qu'elle enferme dans ses entrailles. Vous auez veu dans ma troisième Partie, cette mesme terre produire des plantes & des arbres, portant des graines & des fruicts selon leur genre: Il reste maintenant, pour suiure les mesmes vestiges, de traiter dans cette quatrième Partie, des Poissons de la Mer, des Oyfeaux de l'air, & des Animaux de la terre.

Quoy que la coste de Barbarie passe pour la plus poissonneuse de toutes les costes de l'Univers; si est-ce que les costes de ces isses ne luy cedent en quantité, & bonté de toute sorte de poissons. Ie me promets que les descriptions que i'en feray dans ce petit traité, vous en seront d'autant plus agreables qu'elles sont remplies de plusieurs belles remarques & particularitez, que i'ay auec beaucoup de soin, & fort curieus ement recherché.

Ie ne sçay de qui le Reuerend Pere Bouton (qui a écrit vne petite relation de la Martinique) a apris que non seulement tous les poissons de cette coste sont différents de ceux de France, mais mesme, qu'excepté trois; sçauoir le Lamantin, le Marçoin, & la Dorade, le reste n'apoint de nome car outre que i'en pourrois bien nommer plus de trois cens, il est certain que tous les poissons de la France se rencontrent aussi frequemment dans toute l'Amerique, que ceux du pays mesme. I'en suistémoin oculaire, come aiant veu vn grand nombre de Balaines, de Sousseurs, Marçoins, de Rayes,

d'Anges, de Mulets, de Macreaux, d'Harans, de Viues, de Turbots, de Congres, de Murennes, de Rougets, de Saulmons, & vne infinité d'autres, desquels le dénombrement seroit importun & ennuyeux au Lecteur; ce qui me fait croire que si la pesche estoit aussi bien pratiquée le long de ces côtes, comme elle l'est dans celles de l'Europe, tout le reste des autres poissons s'y pourroit rencontrer.

#### Des Baleines.

#### §. I.

Lusieurs bons Autheurs ont fait de si amples descriptions des Baleines, Sousseurs, & Margoins, & d'autres poissons de nos costes, que ce se roit abuser du temps d'en écrire autres choses, sinon ce qui est precisément conuenable à mon suiet.

Les Baleines donc paroissent le long de ces isles plus frequemment, depuis le mois de Mars iusqu'à la fin de May, qu'en tout le reste de l'année. En ce temps elles sont en chaleur & s'acouplent: pour lors on les voit rouler, principalement au matin, tout le long de la coste, deux, trois, quatre, plus ou moins, tous d'une bande soussant, et comme seringant par les naseaux deux petits sleuues d'eau, qu'elles poussent dans l'air haut de deux picques, & dans cét essont elles sont un certain meuglement, qui se fait entendre d'un bon quart de lieue. Quand deux masses se rencontrent auprés d'une semelle,

ils se ioignent & se liurent vn dangereux combat, frappant si rudement des aisles & de la queuë contre la mer, qu'il semble que ce soient deux nauires qui sont aux prises à grands coups de Camons.

On écrit des choses de cét animal, principalement touchant sa grandeur, que ie n'ay iamais pû remarquer: René François dans ses essais, écrit qu'il y a telle baleine qui couure quatre arpens de terre de son corps, ie veux croire que c'est à la petite mesure: car en plus de douze milles lieuës de mer que i'ay fait, ie n'ay iamais veu de baleine, qui en apparence portast plus de cinquante ou soixante pieds

de longueur.

L'histoire qu'a écrit Garcie, touchant la pesche & capture des baleines par les Sauuages de l'Amerique, mesemble encore fortsuspecte. Il dit que l'Americain, qui nage comme vn poisson, voyant venir ce colosse animé vers la coste, prepare deux tampons de bois, sefournit d'vne massuë, & luy va courageusement au deuant; & s'estant dextrement jetté sur son col, & lui ai at laissé pousser son premier jet d'eau, il premient le second, luy fourant vn de ces tampons dans vn de ses naseaux à grands coups de massuë; & que cét animal sentant qu'on luy châtouille si rudement les narines, se plonge au plus profond de la mer, entraisnantauec soy l'Americain qui la tient embrassée. Alors, la baleine estant contrainte & pressée de respirer, remonte sur l'eau, & ainsi donne du temps à l'Americain, de luy enfoncer son second tampon dans l'autre naseau, ce qui l'oblige pour vne seconde sois à s'ensoncer, ou plustost à se perdre au sond de l'Ocean, ou ne pouuant plus respirer ny faire éuacuation de ses eaux, elle s'estousse & se noye tout ensemble. Voila à peu prés le sens de son histoire; mais ie vous asseure que ie ne l'ay iamais veu faire à aucun Sauuage de l'Amerique, ny oûy dire qu'ils l'ayent iamais pratiqué. Ie m'en rapporte à ce qui en est.

On voit plus grand nombre de baleines aux enuirons de la Martinique, qu'à la Guadeloupe, dautant que la mer y est plus creuse & plus prosonde, d'où vient qu'elles peuvent frequenter ces costes auccmoins de danger, que celles de la Guadeloupe, lesquelles sont moins prosondes, & où il y a plus de Kayes & hauts sonds où elles se pourroient plus aisément échoüer & se perdre.

## Des Soufleurs.

#### §. II.

E Sousseur est vn grand poisson, qu'on pourroit auec beaucoup de raison faire passer pour vne espece de baleine, supposé qu'on peût mettre du genre dans le mot de baleine : car il a tant de ressemblance auec cét animal, qu'il ne dissere d'auec luy qu'en grandeur; il sousse & seringe l'eau dans l'air par les naseaux, comme la baleine, quoy qu'en plus petite quantité; De sorte que plusieurs les prennent pour de petits baleineaux, quoy que vont on bande comme les Marçoins, & ne faut que sister pour les saire arrester tout court, & les saire approcher des nauires, mais il ne se saut pas ioirer à les prendre : car ils sont doütez d'une sorce si extraordinaire, qu'un Capitaine de nauire m'a asseuré qu'en ayant fait un iour harponner un, il sit un si surieux essort sur la corde qui tenoit le harpon, qu'il sit éclater la grande vergue de son mast, où cette corde essort arrachée. Ils sont en grand nombre par toutes ces costes.

Du Lamantin ou Manaty.

## §. 411.

L'amantin est vn poisson tout à fait inconnu dans l'Europe: il portequelquesois iusqu'à quinze & seize pieds de longueur, & sept ou huit de rondeur de corps. Il a le musse d'vn bœuf, les yeux d'vn chien, & la veuë fort soible: il n'a point d'oreilles, mais en leur place, il a deux petits pertuys, où à peine pourroit-on sourrer le doigt, il enrend si clair par ces pertuys, que la soiblesse de sa veuë est suffisamment suppleé par la subtilité de son ouye. Au dessaut de la reste, sous le ventre paroissent deux petites pates en sorme de mains, ayant chacune quatre doigts sort courts & onglés, & c'est ce qui l'a fait appeller Manaty par les Espagnols, comme qui diroit, poisson pourueu de mains: depuis le nombril il appetisse tout à coup, &ce qui reste de son corps depuis cerce partie, est ce qui compose la queuë, la quelle a la forme d'vne pelle à four; elle est large d'vn pied & demy, espoisse de sinq à six poulces, reuestué de la mesme peau de son corps, & toute composée de graisse & de nerfs. Ce poisson n'est nullement escaillé comme les autres poissons, mais il est reuestu d'un cuyr plus espois que celuy d'vn bœuf. Sa peau est de couleur d'ardoile, fort brune & parsemée fort clairement d'vn poil, semblable à celuy du loup masin. Sa chair a le goust de celle de veau, mais elle est beaucoup plus ferme, & couverte en plusieurs endroits de trois ou quatre doigts d'espais de lard, duquel on se sert à larder, à barder, & à faire tout ce qu'on fait du lard de porc. Plusieurs le fondent & en tirent la graisse, laquelle ils mangent sur le pain en guise de beure, & elle est excellente. La viande de cét animal estantsalée perd beaucoup de son goust, & deuient seiche comme du bois. Ie crois que cela se doit attribuer au sel du pays, qui est extremement corrosif.

On trouve dans la teste de cét animal quatre pierres; deux grosses & deux petites, ausquelles on attribuë la sorce de saire dissoudre la pierre dans la vesie, & desaire jetter le grauier des reins: mais ie n'en sçaurois approuuer l'vsage, dautant que ce remede est fort vomitif, & sait de grandes extorsions à l'estomach.

La nourriture de ce poisson est vne petite herbe qui croist dans la mer, laquelle il paist tout de mesme que le bœuf fait celle des prés. Et apres s'estre saoulé de cette pasture, il cherche les riuieres d'eau douce, où il boit & abreuue deux fois le iour. Apres auoir bien beu & bien mangé, ils endort le musse à demy hors de l'eau, ce qui le fait connoistre de bien loin par les pescheurs, qui ne manquent point de courir sus & l'attraper en cette façon.

Ils se mettent deux, trois, ou plus, dans vn petit Canot (qui est vne petite nasselle route d'vne piece, faite d'vn arbre creusé en forme de chaloupe) le Cabareur est sur l'arriere du Canot, qui remue à droit & à gauche la pelle de son auiron dedans l'eau; de sorte que non seulement il gouverne le canot, mais encor le fait auanceraussi viste que s'il estoit poussé d'un petit vent & à demy voiles. Le Vareur (c'est celuy qui darde la beste) est rout droit sur vne petite planche au deuant du canot, tenant la varre en main (qui est vue façon de pieque, le bout de laquelle est enboité dans vn harpon ou jauelot de ser.) Le troisième est dans le milieu du canot, qui dispose la ligne, qui est attachée au harpon pour la filer, lors que la beste sera frappée. Tous gardent un profond silences car cét animal a l'ouye si subtile, qu'vne seule parole ou le moindre clabottement d'eau contre le canoti, est capable de luy faire prendre la fuite, & frustrer les pescheurs de leur esperance. Il y a du plaisir à les voir, carle Varreur palpite de peur que la beste ne luy échape, & s'imagine tousiours que son Cabareur n'employe que la moitié de ses forces; quoy qu'il fasse

cout ce qu'il peut de ses bras, & ne destourne iamais ses yeux de dessus la Varre, du bout de laquelle le Varreur luy monstre la piste qu'il doit tenir pour arriver à la beste, qui les attend toute endormie. Lors que le canot en est proche de trois ou quatre pas, le Varreur darde son coup de toute sa force, & luy enfonce le harpon pour le moins demy pied dans la chair. La Varre tombe dans l'eau, & le harpon demeure attaché à la beste, la quelle est à demy prise. Alors cét animal se sentant si rudement outragé, ramassetoutes ses forces & les employe à se sauuer : il bondit comme vn cheual eschappé, fend les ondes comme l'Aigle fend l'air, & fait écumer & blanchir la mer par tous les lieux où il passe. Il croist s'éloigner de son ennemy, mais il le porte par tout apres soy; de sorte qu'on prendroit le Varreur pour vn Neptune conduit en triomphe par ce monstre marin. En fin, apres auoir bien traisnéson malheur en queuë, & perdu vne bonne partie de son sang, les forces luy manquent, l'hâleine luy dessaut, & comme reduit aux aboys, il est contraint de s'arrester tout court pour prendre vn peudereposzimais il n'est pas plustost arresté que le Varreur, tirantsa ligne se rapproche de luy, & luy darde vn se cond coup de harpon mieux assené & plus violent que le premier. A ce second coup, la bestefait encore quelques foibles efforts, mais en peu de temps elle est reduite à l'extremité, & les pescheurs l'entraisnent aisément à la riue du premier islet, ou l'embarquent dans leur canot, s'il est petits qui la suivent par tout : elle a sous le ventre deux tetins, desquels elle les allaicte dans la mer, comme vne vache allaicte son veau sur la terre. Si on prend la mere, on est asseuré d'auoir les petits; car ils sentent leur mere, & ne sont que tournoyer autour du Canor, iusqu'à ce qu'on les ait fait compagnons de son malheur.

La chair de cét animal fait vne bonne partie de la nourriture des habitans de ce pays. On en apporte tous les ans de la terre ferme, & des illes circonuoisnes plusieurs nauires chargez; & tant à la Guadeloupe, à sain & Christophe, à la Martinique, qu'aux autres illes prochaines, la liure y est ven-

duë vne liure ou liure & demy de petun.

## Du Requiem:

## S. IV.

Cron, par les Hollandois Haye, & par les François, Requiem, parce qu'il dévore les hommes, & fair chanter Requiem pour eux. Il est en tout & par tout semblable au chien de mer, que l'on pesche le long de nes costes : mais il est d'une si prodigieuse grandeur, qu'il s'en trouve communément de dix-huit à vingt pieds de longueur, & gros à proportion. C'est une chose épouventable que de voir la gueulle de cét animal; car il a la seule maschoire d'en bas, trois, quatre, & iusqu'à cinq rangs

de dents, selon ce qu'il est puissant & 22gé. Ces dents ne sont pas semblables ny égales en tous; i en ay veu qui estoient hautes de deux poulces, & larges d'un toutes fauxillées, tranchantes comme des rasoirs, & dures comme du ser. C'est bien le plus glouton animal du monde; toutes choses luy sont bonnes, ne fussent que des morceaux de bois, pourneu qu'ils soient vn peu graissez d'huille. Il analle tout sans macher: il est furieux, hardy, & se jerre quelquesois sur la riue, iusqu'à demeurer à sec, pour engloutir les passans. l'en ay veu que squefois mordre les rames à belles dents, de rage & de dépit de ne pouvoir auoir les hommes, qui sont dans les Canots. S'il peut ioindre vn homme qui se baigne dans la mer, il luy fera bonne compagnie, le gardera de prés, & ne luy fera aucun tort, randis qu'il sera dans l'action: mais si-tost qu'il sera arresté, ou qu'il pensera sorris de l'eau, il luy coupera vne cuisse, vn bras, ou la partie qu'il pourra attraper de son corps; s'il est bien grand, il l'emportera tout entier. Mais la Prouidence de Dieu a donné vn baillon, ou plustost yn frein alagourmande imperuosité de cét animal, qui luy empesche de faire beaucoup de desordre : caril luy a mis la gueulle directement sous le musie, de sorte qu'il ne peut mordre aucune chose, qu'il ne soit tourné & renuerse sur le dos; & de là vient qu'il y a des habitans assezhardis pour seieurer à la nage apres lui, le combattre à coups de cousteaux, & le contraindre de fuyr. Plusieurs tiennent que son estomach n'a

point d'orifice inferieur; & qu'apres auoirtire la substance de ce qu'il mange, il est contraint, (permettez-moy d'appeller les choses par leurs noms) de faire de sa gueulle vn fondement, retournant son estomach, comme qui retourneroit vn sac, pour ietter les excremens dehors. Iene sçay si cela est veritable; mais l'ay veu faire le tour à vu qui fut pris dans vn nauire où i estois: car comme on luy cut donné vn coup de hache sur la teste, il retourna son estomach, comme qui resourneroit vne poche, en sorte qu'il parut insques hors de sa gueulle, & vuida plus d'vn boisseau de villenie qu'il auoit mangé. On trouve dans sa teste deux ou trois cüeillerées de ceruelle blanche comme neige, la quelle estant desseichée, mise en poudre, & prise dans du vin blanc; est vn excellent remede pour la grauelle. On fait de l'huille à brusser de son foye: Il enfut prisva, peu de temps auant que je m'enretournasse en France; dont le seul foye donna quagante pots d'huille, pant le les refroncel ablu-Sa chair n'est quass que de la filasse, & sent fort le bouquain, de sorre que peude personnes en veudent manger une tient aussi pour certain qu'elle donne le flux de sanguaLa necessité m'a contraint d'en manger plusieurs fois sur mer, sans autre saulce que l'apetit, sans neantmoins que ien ayeressenty aucun mal le crois qu'il ne fait tort, & ne caule ce flux de sang; qu'à ceux qui en mangent par ex-

cezioni in alla pier e production de main amainalla appli

## De la Becune es autres poissons dangereux.

ing indicate impossible and jour dynamic at an

L'chose que le vray brochet de la mer; car il est entierement somblable à ceux de nos rivieres de l'Europe, excepté qu'il est beaucoup plus grand: car il se rencontre des becunes qui ont plus de huit pieds de longueur. Ce poisson est gourmand, carnassier, & hardy, & autant, ou plus dangereux que le Requiem, que ie viens de décrire: car outre qu'il mord plus facilement que luy, il ne s'estonne nullement du bruit, non plus que des mouvemens qu'on peut faire dans l'eau, voire mesme, c'est pour lors qu'ilse lance sur les personnes pour les deuo-ter.

Sa chair a le mesme goust que celle du brochet; mais on ne la mange pas bien asseurément, dautant que si on n'y prend garde de bien prés, elle est capable d'empoisonner tous ceux qui en auroient mangé. C'est pourquoy, celuy qui en voudra manger en toute asseurance, idoit ley regarder aux dents, & gouster de sons peut manger en toute se seure de se s'il en peut manger en toute s'est est pour qui n'est pas moins dangereux. On dit dans les illes que cela vient de ce que ce poisson mange de la que cela vient de ce que ce poisson mange de la

Mancenille, qui tombe des arbres dans la mer, & ie le crois ainsi, car moy-mesme en ay pensé mourir, pour auoir mangé que su que soldats qui s'en estoient

repeus.

Il se trouve encore deux putres soites de poilsons dans l'Amorique, qui ne sont pas moins dommageables que celuy-ey: dont l'un estant mangé,
envure comme si on auoit beu du vin par excez, &
cause tous les mesmes estets que le vin fait dans un
yurogne. Si on en mange beaucoup, il fait dormir
le long somme, c'està dire, mourir. Mais si on en
mange peu, après auoir dormy cinq ou six heures,
on est rout à fait guaranty.

Le second cause d'estranges choliques & desgorgemens de bile dans les intestins; si on reschappe apresen auor mangé, il fair peler la plante des pieds, & la paulme des mains. l'ay veu vn
ieune Gentil-homme, qui apres en auoir mangé,
& pensé mourir, me monstra les paulmes de ses
mains qui estoient toutes pelées & contresaites. le
ne puis faire aucune description, ny des vn, ny de
l'autre, dautant que le ne les ay point veu, ny peu
apprendre de ceux qui m'en ont parlé, de quelle
forme ils estoient. On se peut seruir de la mesme
precaution que l'ay rapporté de la Bocune, contre
le veniu de ceux cy.

is the winder and the contract of the contract

## Du Poisson armé.

#### §. V.I.

IL se rencontre le long de toutes les costes des Indes Occidentales, vne sorte de poisson armé, duquel la description sera sans doute plus curieuse & plus agrable, qu'il n'est vtile dans le pays. Il est gros comme vn balon, presque tout rond, & n'a qu'vn petit moignon de queuë qui le fasse differer d'une boulle. Et c'est pour cette raison que tous les Autheurs l'appellent Orbis. Il n'a point de teste, mais il a les yeux & la queuë attachée au ventre: La nature qui la priue de dents, luy a donné en leur place deux petites pierres blanches, fort dures & larges d'un poulce, qui sont comme deux petites meules de moulin, desquelles il moud, casse, brize, & escrase les Cancres de mer, & les petits cocquillages, desquels il fait sa nourriture. Il est tout armé de petites pointes grosses & longues comme des fers d'esguillettes, pointuës comme des aiguilles. Il les dresses, besse, biaise, & trauerse comme bon luy semble,& selon ce qu'il en a besoin.

La pesche de ce poisson est vn tres-agreable passetemps. On luy jette la ligne, au bout de la quelle est attaché vn petit ameçon d'acier, couuert d'vn morceau de cancre de mer, duquel il s'approche tout incontinent: mais voyant la ligne qui tient l'ameçon, il entre en dessiance, & fait milles petites caracolles autour de luy: il le gouste quelquesois

Mm

sans le serrer, puis le lasche tout à coup: il se frotte à l'encontre & le frappe de sa queuë, comme s'il n'en auoit aucune enuie: Et s'il voit que pendant cette ceremonie, ou fustost pendant cette singerie, la ligne ne bransle point, il se jette brusquement dessus, aualle l'ameçon & l'appas, & se met en estat de fuyr. Mais se sentant arresté par le pescheur qui tire la ligne à soy, il entre en vne tellerage & furie, qu'il dresse & herisse toutes ses armes, s'ense de vent comme vn balon, & bouffe comme vn poulet d'inde qui fait la rouë: il sedarde en auant, à droit, & à gauche, pour offenser ses ennemis de ses pointes, mais en vain; car pendant, s'il faut ainsi dire, s'ilenrage de bon cœur, & creue de dépit, les spectateurs s'éventrent de rire. En fin, voyant que toutes ses violences ne luy seruent derien, il employe les ruses, il besse tout à fait ses pointes, sousse tout son vent dehors, & deuient flasque comme vn gand moüillé: en sorre qu'il semble qu'au lieu du poisson armé qui menaçoit tout le monde de ses pointes, on ayt pris vn méchant chiffon mouillé. Cependant, on le tire à terre, & alors connoissant que toute son artifice ne luy a de rien seruy, que tout de bon, on a enuie d'auoir sapeau, & que dessa il touche le roch ou le grauier de la riue, il entre en de nouuelles boutades, fait le petit enragé, & se démene estrangement. Se voyant à terre, il herisse tellement ses pointes, qu'il est impossible de le prendre par aucune partie de son corps, si bien qu'on est contraint de le porter auec le bout de la ligne

vn peu loin du riuage, où il expire vn peu de temps

apres.

Dans tout le corps de cét animal, qui est quelquefois aussi gros qu'vn boisseau, il n'y a pas plus à manger qu'à vn petit Macreau. On luy trouue dans le ventre vne certaine bourse remplie de vent, de laquelle on fait vne colle la plus renace & la plus forte qui se puisse faire.

Des poissons volants, & de la Dorade.

#### S. VII.

Ay ci-deuant par lé des petits poissons volans, qui Le rencontrent vers les Canaries, & par toutes les Indes, il enfaut icy faire la description. I'en ay remarqué principalement de deux sortes, qui toutes deux ont la forme des Goujons de France, mais differentes en grandeur, en la forme de leurs aisles, & en leur vol. Les plus grands n'excedent de gue. re la grandeur d'vn haran, leurs aisses (qui ne sont à proprement parler que leurs nageoires) leur prennent depuis le desfaut de leur teste, iusqu'au bout de la queue; de sorte qu'elles ont bien vne paulme de long, & deux outrois poulces, au plus, de large, leur vol est aussi plus fort, plus esseué & plus roide. Les plus petits ne sont pas plus gros que des petits goujons., & ont les aisles plus courtes, & beaucoup plus larges à proportion que les autres, elles sont arrondies par le bout, &, si ene me trompe, ils en ont deux de chaque costé, ie ne l'asseure pas; car ie

n'en ay iamais tenu dans ma main, comme i ay fair

des plus grands.

Ie ne pense iamais à ces petits poissons, qu'il ne me souuienne du miserable estat de l'homme depuis le peché, contre lequel il semble que tous les élements conspirent pour vanger l'iniure par luy faire à leur commun Createur, & luy procurer la mort qu'il amerité par son crime. Car la Mer, la Terre & le Ciel nourrissent tant d'ennemis à ces petits poissons, qu'ils n'ont aucun lieu de refuge asseuré, où on ne leur dresse des embusches mortelles. Ils ont dans la mer pour premier ennemy la Dorade, qui est le plus beau poisson que i aye iamais veu en ma vie. Il est quasi de la façon d'vne aloze, & porte enuiron quatre pieds & demy de longues: Toute la peau du dos est d'vn vert doré, tout parsemé de petites estoilles d'azur, & de petites escailles d'or, si joliment agencées, qu'autre que cette sapience qui se ioue dans la rondeur de la terre, ny pourroit auoir si bien reussi; tout le ventre est gris, enrichy des mesmes petites escailles dorées, & semble estre vn tres-beau drap d'or. Tout le mufle est vert, mais tout surdoré; & aux deux costez de la teste s'esleuent deux beaux gros yeux ronds & dorez, qui brillent comme deux Soleils: mais ce qui couronne tout cela, est qu'il passe pour vn des plus excellens poissons de la mer, i'en parle comme sçauant pour en auoir plusieurs fois mangé.

Cét ennemy iuré de ces petits poissons, autant cruel qu'il est beau, les poursuit incessamment, &

cela auec tant de vistesse, que se voyant pressez des mortelles atteintes de ses cruels ennemis, ils prennent le vol, abandonnent leur élement ordinaire, pour aller chercher dans l'air quelque azile plus asseuré &plus fauorable qui les guarantisse de la mort mais en vain; car ils n'ont pas plustost pris l'essort, qu'vn grand nombre d'oyseaux (lesquels ne se nourrisseme que de ces petits poissons) fondent sur eux comme la foudre, & en deuorent, en grissent, & en tüent autant qu'ils en peuuent attraper. Que s'il arriue qu'ils prennent le volen vn lieu où ces oyseaux ne se rencontrent pas, le Soleil qui fait du bien à tout ce qui est sublunaire, desseichant impisoyablement les aisses de ces petits fugitifs, les contraint de se retirer dans leurs maisons, où ils ne manquent pas de rencontrer sous le seuil de la porte le sepulchre qui les engloutit tout viuans, ie veux dire la gueulle de la Dorade, qui les ayant veu partir se couche dextrement sur le costé, & les conduit de l'œil sans les quitter aucunement, iusqu'aux lieux où ils doinent tomber, & là les receuant au vol, en fair cruellement sa curée. Leur vol est ordinairement plus grand de nuict que de iour; mais quoy qu'en ce temps là ils soient à l'abry, tant des ardeurs du Soleil, que de la cruauté des oyseaux, neantmoins ils ne sont pas sans peril; car rencontrant souuent les voiles des nauires, ils tombent dedans, &n'ont pas meilleure composition des hommes que de leurs plus grandennemis. Si vous me demandez d'où vient qu'ils ont tant d'en-

Mm iij,

nemis, ien'en sçay point d'autre raison, que la delicatesse de leur chair, & la bonté de leur goust qui les fait rechercher par la sensualité des hommes, des oyseaux, & des poissons.

De la Remore.

#### §. VIII.

Vr ce Requiem si prodigieux, duquel i ay parle au commencement de ce Liure, il y auoit quatre ou cinq Remores si opiniastrement attachées, qu'elles ne lascherent iamais prise, qu'apres la mort, encor eusmes-nous bien de la peine à les en retirer. Elles auoient enuiron vn pied de long, de la forme & de la grosseur (quand au corps) d'vne petiterousette, & la peau assez semblable, mais vn peu plus brune par dessus le dos, qui va tousiours en blanchissant iusques sous le ventre. Elles ont vue empennure sur le dos, qui va iusques vers la queüe, & vne autre depuis le nombril, mais plus courte que celle de dessus; la queuë est composée des mesmes empennures: elles ont aussi deux aisserons ou nageoires assez proches de la teste: elles portent moirié sur la teste, moitié sur le dos vne forme de semelle platte comme la semelle d'vn soulier; mais toute découpée d'un double rang de rides qui trauersent la largeur. Ces deux rangs de rides sont separées ou diuisées par vne raye, qui tire depuis vn bout iusqu'à l'autre de cette semelle par le milieu;

c'est par là, qu'elles s'attachent aux Rochers, aux Nauires & aux Poissons.

Pour moy, ie ne sçaurois soûmettre mon iugement à ce que quelques Autheurs afferment de la Remore, disant qu'elle arreste tout court vn nauire qui cingle à toutes voiles en plaine mer : car il y a vne si grande quantité de Remores dans toutes les Indes Occidentales, qu'à peine se trouue-il vn nauire qui n'en air plusieurs attachées sous soy: & cependant depuistant de siecles que ces isles sont frequentes, il ne se remarque point qu'il y air eu vn seul nauire arresté. Cela me fait croire que ces deux ou trois nauires que l'on dit auoir esté arrestées par les Remores, ont esté detenus par miracles ou par charme, & que dans ce temps-là on trouua quelques Remores attachées à leur ordinaire, à ces nauires, ausquelles on attribua faussement la cause de cette detention.

Ils en trouve de beaucoup plus grandes, que celles que i'ay décrites; car i'en ay veu plusieurs qui avoient plus d'vn pied & demy de longueur. Elles sont fort amies des nauires, & les quittent rarement quand elles les ont vne fois rencontré. Elles sont gourmandes, engloutissent l'ameçon si tost qu'il est dans l'eau, & ne se rebuttent point pour avoir esté manquez trois ou quatre fois. C'est vn poisson vn peu mollasse, mais d'assez bon goust: i'en ay mangé plusieurs sois.

## Du petit poisson appellé Pilote.

### §. I X.

I Pilote est vn petit poisson, qui approche fort de la grandeur & de la forme du Macreau. Il est appellé Pilote, parce qu'ayant fait rencontre d'vn nauire, il ne quitte iamais la proüe qu'il ne soit arriué au port. On le voit tousiours nager à vn pied d'eau deuant le nauire, à vne thoise ou deux d'iceluy, sans iamais s'écarter ny à droit ny à gauche. I'en ay veu vn dans mon premier voyage aux Indes, qui nous conduisit plus de cinq cens lieuës, apres lesquelles le Pilote du nauire tua d'vn coup de trident, le Pilote poisson.

Ilsemble que ce petit animal ait esté particulierement creé, pour donner de l'exercice & de l'inquietude au Requiem; car il ne s'en voit point qui
n'ait son Pilote deuant soy, qui semble luy seruir
de guide sans l'abandonner aucunement; & veritablement il y a du plaisir à voir le petit Pilote, se
goberger & se donner carrière deuant cette beste
carnassiere, qui se voyant, s'il faut ainsi dire, morguée de ce petit poisson, le deuore à tout moment
des yeux, & enrage de ne le pouuoir manger de la
gueulle. Si-tost que le petit Pilote se trouue sur la
teste du Requiem, le Requiem se retourne promptement pour l'engloutir mais le petit gaillard & allaigre Pilote, est plustost à la queue du Requiem,
qui n'a fait la moitié du tour; de sorte qu'ouurant

la gueulle, il est contraint de boire vn coup d'eau, au lieu de manger vn morceau: Si tost qu'il est retourné, le Pilote passant gaillardement par dessus son corps, gaigne le deuant, & fretillant la queuë ley ensouse de temps en temps le musle, comme pour se mocquer de ce qu'il a manqué saprisé. Iugez si cela est capable d'inquierer, ou plustost faire enrager vne beste de haut appetit, comme est le Requient.

De la Galere.

§. X.

Evous aduoise, que ie ne sçay sous quelle cache-Le goriere dois ranger la Galere; caroutre qu'elle n'a ny teste, ny yeux, ny gueulle, ny patres, ny aislerons, en vn mot aucune forme d'animal; on ne squiroit remarqueren elle aucun mouuement ny sentiment, sinon par des coniectures. Quoyquil en soit, il est certain qu'elle naist de l'escume d'vn petit Limaçon de mer, qui estant exposé aux rayons du Soleil le long de la riue, pousse cette escume dehors, de la quelle se forme comme vne petité vesse claire & transparante, comme vne feiille de tale bien fin. Dans son commencement elle n'est pas plus grosse qu'vn petit œuf de pigeon; sa forme est tant soit peu plus longue que celle de l'Oualle, le dessus va en retressissant à guise de la creste d'un eoq: Au gros bout d'icelle pendent certains sibres ou filamans, gluants comme de l'empoix : elle est de couleur violette, & tout le dessus de la creste est bordé d'vn filet incarnat.

Les marées venant à l'emporter en mer ; elle croist par succession de temps, iusqu'à la grosseur d'un gros œuf d'oye, ou quelque peu dauantage: elle flotte perpetuellement sur l'eau au gré des vents & des ondes sans iamais s'enfoncer : elle est autant agreable à la veuë, qu'elle est dangereuse aucorps: car ie puis bien asseurer auec verité, que cette Galere est chargé de la plus mauuaise marchandise qui fut iamais sur la mer, & qu'elle porte en soy le venin le plus prompt & le plus subtil, qui soit dans tout le reste des creatures. l'en parle comme sçauant, & comme en ayant fait l'experience à mes dépens. Car vn iour que ie gouuernois vn petitCanot, ayant aperceu en mer vne de ces Galeres, ie sus curieux de voir la forme de cét animal, & de rechercherattentiuement, si i'y pourrois rencontrer quelque chose de remarquable. Ie ne l'eus pas plustost prise, que tous ses fibres m'englüerent toute la main, & à peine eus- je senty la fraischeur, (car il est froid au toucher) qu'il me sembla auoir plongé mon bras iusqu'à l'espaule, dans vne chaudiere d'huille bouillante, & cela auec de si estranges douleurs, que quelque violence que ie me pû faire pour me contenir, de peur qu'on ne se mocqua de moy, ie ne me pû empescher de crier par plusieurs fois à pleine teste, misericorde mon Dieu, ie brusse, ie brusse: De bonne fortune pour moy, cela m'arriua à deux heures apres midy: cas s'il arriue qu'on tombe dans cét accident au matin, la douleur croist toussours iusqu'à midy, & diminuë à mesure que le Soleil décline; & le Soleil se perdant dans l'horizon, on est tout à fait guaranty. Il n'y a point d'autre remede à cette douleur que la patience.

Des trois especes de tortües, sçauoir la tortüe franche, le Caret & la Kaoüanne.

### §. X I.

A forme de la Tortuë estant si commune, qu'elle ne peut quasi estre ignorée de personne; le me contenteray de décrire seulement ce que celles de ces illes ont de particulier, & qui les fait distinguer de celles de l'Europe. Ces Tortuës donc lont des animaux stupides, lourds & sans ceruelle ( car dans toute la teste qu'elles ont grosse comme celle d'vn veau, il ne s'en trouue pas plus gros qu'vne petite febue.) Elles ont la veuë excellente, leur grandeur est si prodigieuse, que la seule escaille de dessus, porte quelquefois cinq pieds de longueur, & quatre de large, leur chair est si semblable à celle du bœuf, qu'vne piece de Tortuë mise auprés vne de bœuf, ne pourroit estre distinguée qu'auce beaucoup de peine. Il y a des Tortuës franches, qui donnent plus d'vn demy baril de viande toute des-ossée, sans y comprendre la teste, le col, l'espattes, la queuë, les trippes & les œufs, desquels vingthommes feroient vn bon repas:& outre cela

on tire quelquefois tant de panne, que de la graifse superfluë, on enfait quinze ou vingt pots d'huile jaune comme de l'or, excellente pour les fritures &

pour toutes sortes de saulces.

l'ay creu font long-temps que les Tortuës de ces quartiers auoient trois cœurs : car au dessus du cœur (qu'elles ont gros comme celuy d'vn homme) sort vn gros tronc d'arteres, aux deux costez duquel sont attachez deux autres façons de cœur gros comme des œufs de poulle, & de la mesme forme & substance que le premier: mais i'ay depuis changé d'opinion, & crois fermement que ce ne sont que les oreilles du cœur. Quoy qu'il en soit, il est certain que celabien ajustésur vne table, compose vne seur de Lys, d'où on peut tirer vne coniecture assez auantageuse du progrez de nos Colonies Françoises dans l'Amerique, puisque la Prouidence de Dieu, qui ne fait rien en vain, a planté la steur de Lys au cœur de l'animal, qui est le Hierogriphe du pays.

## De la Kaouanne.

## S. XII:

A Kaoüanne differe de latortüe franche, en ce qu'elle a la teste beaucoup plus grosse à l'équipolent du corps, que le reste des autres tortües. Elle est plus méchante, & se dessend de la gueulle & des pattes, lors qu'on se met en deuoir de la prendre & de la tourner : Et quoy qu'elle soit la

plus grande de trois especes, elles est neantmoins fort peu estimée, comme ayant la chair noire, sontant la marine, & d'vn assez mauuais goust L'huille qu'on en tire est acre, & gaste les saulces dans lesquelles elle est mixtionnée; on n'en mange qu'à faute d'autres.

Du Caret.

E Caret est la plus petite de toutes les troises peces, la chair n'en a pas si bonne que celle de la tortuë franche; mais elle est beaucoup meilleure que celle de la Kaoiianne. L'huille qu'on en tire est excellente pour les debilitez de nerfs, gouttes syatiques, & pour toutes les fluxions froides. Ie connois des personnes qui s'en sont seruies fort vtilement, pour des maux de reins causez par des essorts. Mais sur tout, ce qui le fait estimer, est l'écaille qu'il porte sur le dos, qui vaut iusqu'à six francs la liure. Toute la dépoüille d'yn Caret conssile à quinze feüilles, dixplattes, & cinq en dos d'asne: Des dix plattes; il y en a quatre grandes qui doiuent porter jusqu'à vn pied de haut, & sept poulces de large. Le beau Caret doit estre espais, clair, transparent, de couleur d'antimoine, & jaspé de noirisci de blane. Il y a des Carets qui pontent six liutes de feuilles sur le dos. On s'en ser lert à faire des peignes & d'autres petits ou mages, qui sot d'une exquise beauté & deprix. Voicy la façon de leuer ces feuilles de Nn iij

dessus la grande escaille, qui est proprement la mail son du Caret: apres en auoir tiré toute la chair, on fait du seu dessous, & ces seuilles venant à sentir le chaud, se leuent aisément auce la pointe d'vn consteau.

La pesche des tortuës se fait en trois façons, sçauoir au Cheualage, à la Varre; & quand elles terrissent.

La tortuë Cheualle, c'està dire, qu'elle se couple, depuis le commencement de Mars iusqu'à l'amy-May. Ie laisse toutes les circonstances de cette action, c'est assez de dire que cela se fait sur l'eau,
en sorte qu'elles peuvent estre facilement découuertes: alors deux ou trois personnes se jettent
promptement dans vn Canot, courrent sus, & les
abordent facilement, ils leurs passe vn lac soulant
dans le col, ou dans vne patte, ou bien n'ayant
point de corde, il les saut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessis le col au dessaut prendre auec la main par
dessaut prendre auec la main par
dessaut prendre auec la main par
dessis le col auec la col auec

La Varre de la Tortuë se fait presque de la mesme façon que celle du Lamantin, excepté qu'au lieu de harpon au bout de la Varre, on y enclaue un cloud carré, long de la moitié du doigt & sort pointu, auque les tataché la ligne. La Varre estant jettée sur le dos de la tortué, le cloud s'ensonce insqu'à la moitié dans l'écaille, qui estroute composée dos, & y

La tortile se sentant frappée, fait les mesmes efforts que le Lamantin, & les Varreurs les mesmes diligences.

Le Terrissage des tortues se fait depuis la Lune d'Auril, iusqu'à la Lune d'Aoust; alors la tortue se sentant incommodée par l'accroissement, la pesanteur, & le grand nombre de ses œuss, qui sont quelquefois iusqu'au nombre de plus de deux milliers, contrainte qu'elle est par vne necessité naturelle, qui ne se peut differer; de nuist elle quitte la mer, & vient reconnoistre le long de la riue vn lieu propre pour se descharger de son fardeaugou au moins d'une partie. En ayant reconnu un propre pour cét effet, qui doit estre vne Anse de sable (cest la bordure du riuage ) elle ne pond pas cette nuict, mais se retire tout doucement dans la mer remettant la partie à la nuict suiuante, ou à vne autre bien prochaine. Tout le long du iour elle se promene paisant l'herbe sur des rochers dans la mer, sans toutefois s'esloigner du lieu où elle doit pondre.

Le Soleil venantsur son declin, on la voit parostre tout proche de la lame, regardant deçà & de là, comme si elle se dessiont des embusches. Si elle voit quelqu'vn sur le bord du riuage, elle va chercher ailleurs vn lieu plus asseuré: que si elle n'apperçoit personne, elle vient à terre à la faueur de la nuict, & apres auoir bien regardé de tous costez, elle se met à trauailler, & à creuser dans le sable auec

les pattes de deuant, fait vn trou tout rond, large d'un pied & profond de deux; ce qui estant fait, elle s'ajuste le dessus, & se met à vous conter du derriere deux ou trois cens œufs, gros & ronds comme desballes de jeu de paulme. L'escaille de ces outs est souple comme du parchemin mouille; -leur blanc ne cuit iamais, quoy que le iaune dureisse facilement. La tortife demeure plus d'une bonne heure occupée à pondre, & pendant cetemps, un chariot luy passeroit sur le corps, sans qu'elle se bougeast de la place. Ayant acheué de pondre sans qu'on l'ait interrompuë, elle bouche si proprement le trou, & remuë tant de sable tout autour, qu'on a toutes les peines du monde à les trouver. Celafait, elle les abandonne & s'en retourne à la mer. Les œufs se couvent d'eux mesme dans le sable, où ils sot quarante sours, au bout desquels les petites sortes grosses comme de petites cailles, & fuyent droit à la met, sans qu'on leur en ayt monstré le chemin. Estant prises auant que d'y estre arrivées, on les fricasse toutes entieres, & c'est vn mest delicieux.

Quantité de Requiems, & autres grands poissons leur font vne cruelle guerre, & en auallemt quali autant qu'il en descenden la mer: & c'est vn dire commun des habitans, que si de chaque ponaison il en réchapent deux, toute la coste en seroit couverte. Celles qui échapent se retirent dans des marests ou estangs d'eau falée, sous des roches, & dans des racines d'arbres qui sont dans la mer, où ils viuent jusqu'à

iusqu'à ce qu'ils soient en estat de fuyr ou de se deffendre. Elles ne terrissent iamais que de nuict, & mesme elles attendent que la Lune soit couchée. Quand il pleut, qu'il esclaire, & qu'il tonne à tout rompre, c'est alors qu'elle territ en plus grande abondance.

Si-tost que la Tortue commence à terrir, nos François se mettent en campagne six ou sept ensemble, & équippent vn Canot qui porte dix, douze, ou quinze barils, ou quelquefois trois ou quatre tonneaux. Chacun contribuë également en victuaille & en sel pour saler la viande, & vont chercher au loin les Anses les plus frequentées des Tortues, & là, diuisant la nuict en quatre, chacun garde, & fait sentinelle le quart de la nuict, & fait des reueues de temps en temps tout le long de l'Anse. Ayantrencontré quelque tortue, ils la tournent sur le dos, & la laissent là iusqu'au lendemain, sans crain. dre qu'elle se puisse retourner. S'il arriue qu'elle soit si grande, qu'vn homme n'en puisse venir about, il la met aisément à la raison, luy cinglant quatre ou cinq coups de massuë sur le bec. Ceux qui se veulent donner du plaisir se mettent sur son dos, luy bouchent les yeux de leurs doigts, & la conduisent où bon leur semble; mais fut elle à dix lieues dans la terre, si on la laisse en liberté, elle prendsaroute droit à la mer, quand mesme on luy auroit fait faire cent tours.

Le Caret vient reconnoistre la terre dix-sept iours auparauant, que de pondre ses œufs; de sorte que rencontrant vn train de Caret, si on ne trouve point ses œufs, il y faut venir le dix septième iour en suiuant, & indubitablement on l'attrapera.

## De plusieurs Poissons à Coquilles.

#### S. XIV.

Il se trouve encore tout le long de cette coste grand nombre de Homars, qui est vne saçon d'escreuisse de mer; & ie crois que c'est ce que les Pescheurs de nos costes appellent, Paon de mer. I'en ay veu vn que trois hommes n'auroient pû manger: la chair en est fort indigeste, comme aussi celle des Cancres de mer qui s'y trouvent en grand nombre, & de toutes les saçons.

Il y a vne grande quantité de Burgaux, desquels on tire la Burgadine, plus estimée des ouuriers en nacre que le nacre de perle. On y trouue aussignand nombre de pourcelaines de couleur d'agathe, & vne infinité d'autres petits coquillages assez beaux. Des Moules en plusieurs endroits: & des huistres pas plus grosses que les petites d'Angleterre. Il y en a vne sorte qui a vn barbillon dans le milieu, & ie crois qu'elle est dangereuse, car elle a vn goust acre qui ne témoigne rien de bon.

## DES POISSONS DERIVIERE.

CHAPITRE SECOND.

Du petit Titiry.

6. I.

Les ces illes, de petits poissons que les Sauuages appellent Titiry. Ils ne sont pas plus gros que de petits fers d'éguillettes: leur corps est tout marqueté de noir & de gris, & ont vne petite empennure sur le dos, & vne sous le ventre: deux petites nageoires proche de la teste; & vne queuë de la mesme estosse: mais tout cela est messé de trois ou quatre couleurs, de rouge, de vert, & de bleu. Ces couleurs sont si viues, qu'il semble que ce soit de l'émail appliqué sur luy. Cela ne paroist pourtant guere, si ce n'est dans l'eau, lors qu'ils se ioüent & sont de petites caracoles les vns apres les autres. Ie crois que ce sont les masses qui ont ces auantages de couleur; carla pluspart n'en ont point.

Plusieurs fois pendant l'année, on les voit remonter de la mer vers la montagne en si grande quantité, que les riujeres en sont toutes noires. Or comme nos riujeres sont torrens, qui se precipitent auec impetuosité à trauers des rochers, ces petits poissons gagnent tant qu'ils peuvent le long des riues où les eaux sont moins rapides; & quandils rencontrent vn sault-d'eau, dont la rapidité les emporte, ils se jettent hors de l'eau, & s'attachent contre la roche, & se glissent à force de remüer, iusqu'au dessus du courant de l'eau. Vous en voyez plus de deux pieds de large, & plus de quatre doigts d'espois, attachez sur vne roche, qui tous les vns sur les autres s'efforcent à qui aura plustost gagné le dessus, c'est là où on les prend; car il ne faut que mettre vn vaisseau dessous, & les pousser dedans auec la main. Vn chacun en fait de bons repas lors qu'ils remontent, sans qu'on s'apperçoiue aucunement qu'ils diminüent. l'ay creu fort long-temps qu'ils doscendoient à la mer pour y jetter leur rocque, & qu'estant formez ils remontoient à la montagne: mais i'ay changé d'opinion depuis que i'ay remarqué, que cela n'arriue que deux ou trois iours apres de grandes aualasses d'eau qui les entraisnent à la mer, & que mesme la pluspart sont tous pleins de rocque en remontant.

De quelques poissons qui ont du rapport auec ceux de la France.

## S. II.

E tous les poissons qui se trouvent dans la Guadeloupe, il ne s'en rencontre point de semblables à ceux de la France, si ce n'est quelques anguilles, de petites loches, des testars aussi gros

que la jambe, & des Males en grande quantité. Tout le reste sont des poissons plats aussi grands que des carpes, mais tout différents: ces poissons estant pris auec la ligne, & éleuez hors de l'eau, grondent comme des petits cochons, leur goust est excellent.

l'ay vine fois ptis vn poisson dans vne riuiere de la grande terre, qui auoit plus de deux pieds entre que ue exteste, il estoit semblable à vne carpe, & en auoit mesme le goust; mais toutes ses écailles

estoient rouges comme du sang.

l'aurois encore en ce traité à faire la description de plusieurs autres poissons, comme de la Bonite, des Carangues, des Capitaines, des Sardes, des Grandes escailles, des Lunes, des Bourses, des Grondeurs, des Laquais, des Perroquets marins, & de tous les poissons de roche, qui sont entres-grand nombre, & d'une infinité d'autres, des que les ne sçachant rien de bien particulier, & qui soit digne d'estre remarqué; le me contenteray de dire qu'ils sont tres excellents, & en si grande quantité tout le long de cette coste, que d'un seul coup de silet, on en charge quelques ois une chaloupe.

等,就是我们就这种的一个理想的<sup>100</sup>年,这个时间,这个时间,我们就

Control of the Control of the Control of the State of the

## 

# DES OYSEAVX. CHAPITRE PREMIER.

Our le regard des oyseaux, l'Amerique sans contredit l'emporte par dessus tou-tes les parties du monde : car s'il est question de la beauté, il y a-il rien de plus beau que les Caniuets, les Aras, & les Perroquets, desquels toutes ces terres sont remplies, & qui sont autant dissemblables en beauté de plumage, qu'ils habitent des terres, d'isses & de costes differentes? il est indubitable que la pluspart d'iceux iroient de pair auec le Phenix (s'il est vray toutefois que le Phenix ayt vn autre estre que celuy qu'il s'est acquis dans l'opinion des trop credules.) Ceux qui ont veu le Flamand en vie; auoueront ingenuëment qu'il doit tenir rang entre les plus beaux oyseaux du monde. Ie ne dis rien des Tocans, des Occols, & d'autres qu'on nous apporte de la terre ferme, qui nous rauissent de la beauté de leurs plumages. l'ay veu quelques vestemens qui estoient faits des dépoüilles de ces oyseaux par quelques femmes sauuagesses, qui auroient fait honte aux tabits & aux draps d'or de l'Europe. Mais combien Dieu a-il renfermé des gentillesses dans le petit Colibris, qui semble est vn racourcy de tout ce qu'il y a de plus beau dans le plumage de tous les autres oyseaux, & n'auoir esté fait que pour contenter la veue des hommes? Ceux qui frequentent les costes des isles Occidentalles, sont témoins de cette verité: mais comme dans cét œuure tout mon but n'est autre que la satisfaction des curieux, i'ay crû à propos de le faire voir dans le destail.

## De l'Arras.

#### §. I.

Perroquets, à sçauoir l'Aras, le Perroquet, & la Perrique, tous differens de ceux qui se rencontrent dans les isses circonuoismes; car chacune d'icelles a ses Perroquets tous dissemblables en grandeur de corps, en ton de voix, & en diuersité de plumage.

L'Aras est vne sorte de Perroquet plus grand que tous les autres; car quoy que les Perroquets de la Guadeloupe soient plus grands que tous les autres Perroquets, tant des isles que de la terreferme; ce-luy-cy les surpasse d'vn tiers en grandeur. Il a la teste, le col, le ventre, & le dessus du dos, de couleur de seu: Ses aisles sont messées de plumes iaunes, de couleur d'azur, & de rouge cramoisy: Sa que ie est toute rouge, & longue d'vn pied & demy; les Sauua-

ges se panadent des plumes de saqueüe, & en sont grande estime: ils s'en sichent dans les cheueux, s'en passeur dans le gras des oreilles, & dans l'entre-deux des narines pour lour servir comme de moustaches, & ils s'imaginent tout de bout qu'ils en sont beaucoup plus gentils & dignes d'estre admirez des Europeans.

- Dépoyleauvit de graines & de quelques fruicts qui croissent sur les arbres: mais principalement des pommes de Mancenille, qui est vn tres-subtil & caustic poison aux autres animaux. C'est la chose la plus belle du monde, que de voir dix ou douze Aras sur vn arbre bien vert, iamais on ne vit vn plus bel émail. Il a le ton de la voix fort & perçant, il criaille toufiours en volant; ceux qui les sçauent contrefaire, les sont arrester tout court. Il a le port graue & asseuré, & tants'en faut qu'il s'estonne pour plusseurs coups de fusils tirez sur l'arbre où il est branché; qu'au contraire il regarde & conduit de l'œil ses compagnons, qui tombent morts à terre, sans s'en esbranler aucunement; si bien qu'on en tirequelquefois cinq ou six sur vn mesme arbre, sans qu'ils fassent mine de s'enuoler.

Les Sauuages se se seuent d'vn plaisant stratages me pour les prendre viss: ils espient l'occasion de les trouver à terre, mangeans des fruicts qu'ils ont fait tomber des arbres; ils s'en approchent doucement à la faueur des arbres, puis tout à coup ils se prennent à courir:, strappant des mains & remplissant l'air de cris & de hurlemens, capables non seule-

ment

ment d'espouuenter des oyseaux, mais de jetter de la terreur dans les cœurs les plus hardis. Alors ces pauures oyseaux surpris & éperdus, comme s'ils auoient esté inopinément frappez d'vn coup de foudre, perdent le souuenir de leurs aisles, qui sans doute les pourroient guarantir, & faisans de necessité vertu, ils se couchent sur le dos, se mettent sur la dessensiue, & se font tous blancs des armes que la nature leur a donné, c'est à dire, du bec & des ongles, desquels ils se deffendent si vaillamment, que pas vn des Sauuages n'oseroit mettre la main dessus: si bien qu'ils sont contraints de se tenir tout autour d'iceux, criant & heurlant comme des enragez, iusqu'à ce qu'vn d'eux apporte vn gros baston, lequelil applique sur le ventre de l'oyseau, qui ne manque pas aussi-tost de le saisir du bec & des griffes: mais pendant qu'il s'amuse à mordre, les Sauuages le lient & le garottent si estroitement sur le baston, qu'ils en font par apres tout ce qu'il leur plaist, & bien souuent les rendent priuez, & leur apprennent à parler; mais ils ne parlent iamais mieux que les Corbeaux de l'Europe.

La chair de cét oyseau est fort dure, & estimée de plusieurs, mal saine, & mesme veneneuse, ie n'en ay pourtant iamais veu de manuais esfets, quoy que nos habitans en mangent sort souuent.

### Des Perroquets.

#### §. I I.

E Perroquet de la Guadeloupe est quasigros Lecomme vne poulle, il alebec & les yeux bordez d'incarnat: Toutes les plumes de la teste, du col, & du ventre sont de couleur violette, vn peu messée de vert & de noir, & changeantes comme la gorge d'un pigeon. Tout le dessus du dos est d'un vert fort brun; trois ou quatre des maistresses plumes de ses aisses sont noires; toutes les autres sont immes, vertes & rouges. Il a sur les deux gros des aisses, deux belles roses composées des mesmes couleurs. Quand il herisse les plumes de son col, ils enfait comme vne fraise autour de la teste, belle à merueille, dans laquelle il se mire, comme le Paon fait dans sa queuë. Il a la voix forte, parle tresdistinctement, & apprend promptement, pourueu qu'on le premne ieune. Il vit de fruicts saunages qui croissent dans les forests, exceptez qu'ils ne mange point de Mancenille. La graine de Coton l'enyure, & opere en luy tout ce que l'excez de vin fait en l'homme, & pour lors on les prend auec beaucoup de facilité.

Le goust de sa chair est excellent, mais changeant, selon la qualité de la nourriture qu'il prend; car s'il mange de la graine d'Acaiou, sa chair a vn goust d'ail assez agreable; si de la graine de bois d'inde, elle sent le cloud de girosse & de canelle; si des graines ameres, il deuient amer comme siel: Quand il mange de la pomme de Ienippa, sa chair deuient toute noire, mais elle ne laisse pas d'estre de tres-bon goust. Quand il se mourrit de prunes de Momins, de Cachimas, & de Gonyanes, il est dans son embonpoint, & alors nos François en son cstrange desgast.

## Des Perriques.

### S. III.

E que nous appellons Perriques, sont de petits Perroquets tout verts, gros-commo des Pies, & qui à vray dire, ne sont que de petits cajos leurs, qui ne peuuent non plus garder le-silence que le cliquet d'vn moulin. Ils volent en bande, & se branchent toussours sur les arbres les plus sueillus & les plus verts; de sorte qu'onne les peut que bien dissicilement apperceuoir: Et là vous les entent dez cajolor & dégoiser pesse-messe vn certain petit jargon siéclatant& si importun, qu'ils estoutdissent les oreilles des passans: Et s'ils entendent qu'on parle bien haut, ils haussent le ton de la voix, & veulent toussours auoir le dessus. Ils se nourrissent comme les autres Perroquets, mais la chairen est beaucoup plus delicate. Ils apprennent fort facilement à chanter, à parler, à sisser, & à contrésaire toutes sortes d'animaux. Ils sont plus gaillards, & donnent plus de diuertissement que tous les autres. Perroquets.

Toutes ces trois especes de Perroquets nichent dans les creux des arbres: leurs nids sont saits de branches, de mousse, de coton, & de plumes. Les œufs ont la cocque de couleur de vert de mer. Estant éclos ils ne font que piailler & cancanner, iusqu'à l'âge de six ou sept mois. l'en ay veu parler distinctement auant que d'auoir quitté le Cancanage.

Du Flamand.

S. IV.

EFlamand est vn oy seau gros comme vne oye sauuage; il a les plumes de couleur de Nacara, & est le plus haut monté de tous les oyseaux que i aye iamais veu en ma vie: car la jambe, qu'il n'a pas plus grosse qu'vn doigt depuis le pied iusqu'à la iointure, a vn grand pied & demy de roy: & autant depuis cette iointure iusqu'à son corps. Il a la jambe toute rouge, & le piedà demy marin: il a le col rouge, fort menu pour la grandeur de l'oyseau, & long d'vne demy thoise. Il a la teste ronde & petite, à laquelle est attaché vn gros bec, long de quatre poulces, moitié rouge, & moitié noir, & recourbé en forme de cueilliere, auec lequel il va chercher au fond de l'eau sa nourriture. Il faut remarquer que les ieunes sont beaucoup plus blancs que les vieux, & qu'ils rougissent à mesure qu'ils auancent en âge. L'en ay veu aussi quelques-vns qui auoient les ailles messées de plumes rouges, noires & blanches, & ie crois que ce sont les masses.

Ces oyseaux ont le ton de la voix si fort, qu'il n'y apersonne, en les entendant, qui ne creust que ce sont des trompettes qui sonnent. Ils sont rares, & ne se voyent iamais, sinon dans les salines les plus essoignées du peuple. Ils sont tousiours en bande, & pendant qu'ils ont la teste cachée barbottant dans l'eau, comme les Cygnes, pour trouuer leur mangeaille: il y en a tousiours yn en sentinelle, tout de bout, le col estendu, l'œil circonspect, & la teste inquiete: Si tost qu'il apperçoit quelqu'vn, il sonne la trompette, donne l'alarmo au quartier, prend le voltout le premier, & tous les autres, le suiuent. Ils volent en ordre comme les Gruës, que si on les peut surprendre, ils sont si faciles à tuër, que les moindres blessures les sont demeurer sur la place. La chair en est excellente, quoy qu'elle sente vn peu la marine. Mais sur tout la langue passe pour le plus friand morceau qui puisse estre mangé. La lingue l'announce de la latte de la contraction de la co

On les escorche, & de leur peau on en fait des fourrures, que l'on dit estre tres-vtiles à ceux qui sont trauaillez des froidures & debilité d'estomach.

Du Colibris.

EColibris est le plus petit, & le plus gentil de Lous les oyseaux du monde. Dans toutes les Indes Occidentales, il s'en trouve communément de deux sortes, qui toutes deux disputent de la beauté auer desauantages si égaux, que ie ne say de quel costé pencher pour donner mon suffrage: l'ayme mieux laissercela indecis, & me contenter seule ment d'en faireire la description, a sin qu'auec connoissance de cause, vous puissez comme vn autre l'âris, donner la pomme d'or à qui elle appartient.

Le plus petit n'est pas plus gros que le petit bout du doigt: il a toutes les grandes plumes des aisles & celles de la queire, noires: Tour le restedu corps & le dessius des aisles est d'un vert brun, rehaussé d'un certain vermeil, ou lustre, qui seroit honte à celuy du velours & de satin; il porte une petite huppe sur la reste, de vert naissant, enrichy d'un surdoré, qui brille & éclate comme s'il auoit une petite estoille au milieu du front: il a le bec tout noir, droit, sort menu, & de la longueur d'une petite épingle.

Le plus gros est enuiron la moitié gros comme le petit Roytelet de la France; il a les aisses la queue de mesme que le premiere. Toutes les plumes de dessus le dos sont de couleur d'azur, il ne porte point de huppe sur la teste; mais en recompense el le est couverte, & toute la gorge iusqu'à la moitié du ventre, d'un certain velouté cramoisy changeant, & qui exposé à diversiours, fait comme l'I-ris, parade de mille belles couleurs, sans en determiner aucune. Ceux-cyont le bec sortlong, & sait en bec de Corbin.

Les femelles des premiers n'ont point la petite huppe sur la teste, nom plus que celles des seconds, l'ornement de la reste & du ventre. Le Soleil n'est pas plustost leué, que vous les voyez voltiger autour des sleurs, comme de petites sleurs celestes qui viennent countiser celles de la terre, & sans iamais poser les pieds, vous leurs voyez donner mille baisers, sourrant leur petite langue (qui est composée de deux petits silets, & toute semblable à celle d'une vipere.) Iusqu'au centre de la fleur, d'où ils tirent en mesme temps le plaisir & s'utilité, le miel & leur nourriture.

le n'ay iamais rienveu en ma vie de plus gentil, ny de plus artistement trauaillé, que le nid de ces petits oyseauxils le font ordinairement sur les petites branches d'vn Oranger ou d'vn Citronier, ou sur les foibles eyons des Grenadiers, & bien souuent dans les Cases sur le moindre festu replié, qui pend de la couverture. La femelle bastit le nid pendant que le masse va chercher les materiaux, qui sont du coton, qui n'a iamais esté mis en œuure, & qu'il cüeille luy-mesme sur les arbres; de la plus sine mousse des forests, & de petites escorces de gommiers. Il y a veritablement du plaisir à voir cette petite mesnagere en besogne elle reuest premierement la branche, où le festu sur lequel elle doit faire sonnid, de coton, à la largeur d'vn poulce, & si secrement que tout le petit édifice ne peut estre esbranlé: puis elle éleue là dessus vn peur rond de coton, de la hauteur d'vn doigt, qui est comme le fondement. Cela fait elle carde, s'il faut ainsi dire, tout le coton que luy apporte le masse, & le remue

quasi poil à poil auer son bec & ses petits pieds, puis elle en forme son nid, qui n'est pas plus grand que la moitié de la cocque d'vn œuf de pigeon: à mesure qu'elle éleue le petit édifice, elle fait mille petits tours, pollissant auer sa gorge la bordure du nid, & le dedans auer sa queüe: puis elle reuest tout le dehors de ce petit édifice, de mousse, & de ces petites éscorces de gommiers qu'elle colle tout à l'entour du nid, pour le guarantir des iniures du temps.

Tout cela acheué elle pond dedans deux œufs, guere plus gros que de petits poix, blancs comme de la neige. Le masse & la femelle les couvent alternativement l'espace de dix ou douze iours, au bout desquels les deux petits paroissent pas plus gros que des moucherons. Je n'ay iamais pû remarquer en quoy consiste la bechée que la mere leur apporte, sinon qu'elle leur donne sa langue à succer, que ie crois estre toute emmiellée du suc qu'elle tire des fleurs.

Quelques-vns de nos François les tirent à coups de fusils, chargez d'vne petite pincée de sable au lieu de plomb: mais cela les dépoüille de leur plumage, & fait beaucoup perdre de leur lustre: mais nous auons appris des Sauuages vne methode pour les prendre vifs, faisant vne petite verge de roseau fort dessiée de la longueur de deux pieds, laquelle on attache à vne baguette de dix ou douze pieds, & ayant incisé vn arbre que les François appellent bois de soye, on reçoit le laist qui en sort, lequel à sor-

ce de le remüer sur la main, l'espoisit & devient en glue, plus subside & plus tenace que celle de la France. Cela fait on englue la petite verge, & s'estant caché sous vn arbre qui soit sleury, ces petits oy seaux viennent à voltiger autour des sleurs, & pendant qu'ils s'occupent à les succer, on les touches a cilement arec le bout de la verge, à laquelle ils demeurent attachés. Les ayant pris, on les fait ser clief à la cheminée dans de petits cornets de papier, de peur que la sumée ne les gaste.

De la Fregate.

nament divisionaria de constitue de la coloció de la coloc

Oyseau que les habitans des Indes appellent Fregate (ie crois à cause de la vistesse de son vol) n'a pas le corps plus gros qu'vne poulle : il a l'estomach extremément charnu. Toutes ses plumes sont noires comme celles du Corbeau: il a le colmovennement long, la reste petite, deux gros yeux noirs, & la veuë autant ou plus perçante que celle de l'Aigle: il a le bec assez gros, tout noir, long de six à sept poulces, tout droit; mais le dessus est récourbépar l'extremité, en forme de crochet : il a les pattes fort courtes, deux griffes comme celles d'vn vautour, mais toutes noires: il a les aisles si prodigieulement grandes, que de l'extremité de l'vne à l'autre, il y a que lou efois sépt à liuit pieus : & mon sans beaucoup de sujet, car ces aisses luy sont bien necessaires pour faire ce qu'il fait, s'écartant

quelquefois des terres de plus de trois cens lieues. Ilabeaucoup de peine à se leuer de dessus les branches; mais quandil a vne fois pris son vol, vous luy. voyez-fendre l'air d'vn vol paisible, tenant les aisles. estenduës sans presque les remüer, ny se fatiguer aucunement. Si quelquesois la pesanteur de la pluye, ou l'impetuosité des vents l'importune; pour lors il braue les nües, se guinde dans la moyenne region de l'air, & se dérobe de la veue des hommes. Mais quelque haut qu'il puisse estre, il ne laisse pas de reconnoistre fort clairement les lieux où les Dorades donnent la chasse aux poissons volans; & alors il se precipite du haut de l'air comme vn foudre, non toutefois iusqu'au raz de l'eau; car ilseroit bien en peine pours'en releuer, mais quand il est à dix ou douze thoises de l'eau, il fait vn grand caracolle, & se baisse comme insensiblement, iusqu'à venir raser la mer, au lieu où la chasse se donne, & en passant il prend le petit poisson au vol dedans l'eau, du bec & des griffes, & souuent de tous les deux ensemble.

Le masse porte vne grande creste rouge comme celle du coq, non sur la teste; mais sous la gorge. Cette creste ne paroist pourtant qu'à ceux qui sont bien vieils.

Or tout ainsi que dans l'Europe, les Herons ont des heronières, qui sont certains petits cantons de bois qui leur sert comme de lieu de refuge où ils s'assemblent, se reposent, se conseruent, & multiplient leur espece: de mesme ces oyseaux ont en

fortlong temps vue petite isle dans le petit cul-desac de la Guadeloupe, qui leur servoit comme de domicile, ou plustost d'vne fregatiere, où toutes les fregates des enuirons venoient se reposer la nuich, & y faire leur nid dans la saison. Cette petite îsle a esté nommée l'islette aux Fregates, & en porte encore le nom, quoy qu'elles ayent changé de lieu; car aux années mil six cens quarante trois & mil six cens quarante quatre, plusieurs personnes leur firent vne si rude chasse, qu'elles furent contraintes d'abandonner cetteisse; & moy-mesme poussé par les auantageux recits qu'on me faisoit de l'huille qu'on tire de ces oyseaux, ie leur fus donner la derniere chasse, & en pris moy trois ou quatriéme, plus de cent en moins de deux heures. Nous surprenions les grandes sur les branches, ou sur leur nid, & comme ils ont beaucoup de peine à prendre leur vol, nous auions le temps de leur sangler des coups de bastons, (que nous auions longs comme des picques) au trauers des ailles, & elles demeuroient tout court à demy estourdies. Il n'y en eut pas vne de toutes celles qui prirent le vol, qui n'eut mal au cœur en parrant, & qui ne nous vomit deux ou trois poissons grands comme des harans à demy cuits. le crois que c'estoit pour se descharger, afin de voler auec plus de facilité.

L'huille ou la graisse de ces animaux est vn souucrain remede pour la goutte soyatique, & pour toutes autres prouenantes de cause froide. Onen fair cas dans toutes les Indes comme vn tresor. vi equoca Roma Du grand Gosser.

The state of the s

TV squioy vous n'auez rien veu que de beau, de gentil, & de gaillard; mais vous allez voir la des. cription d'un oyseau le plus laid & le plus triste de l'Amerique. Ce grand Gosser ( que quelques-vns appellent Pelican d'eau) est vn oyseau, qui quant aux pattes, au coups, à la queue, & aux ailles, est tout semblable à un oye; la couleur de ses plumes est d'ingris cendré: il a la teste deux fois grosse -comme celle d'une oye, mais voutée & couuerte d'un plumage blanc & raz, qui le fait paroistre de loin comme pelé & chauue. Ila les deux costez de la teste plate, dans lesquels sont enfoncez deux petits yeux, qui audieu de luy seruir d'ornement, le font paroistre plus laid. Son becest long d'un bon -pied de Roy, & plus; large de deux poulces, tout -gris 3 & rayé depuis vn bour insqu'à l'autre. Le dessous du bec est composé de deux petits osselets, ployables, lesquels estant bien joints par le bout, Louit pourrant le pasez insqu'à la teste, aux deux côvez de laquelle ils s'emboittent comme les mantibules. La peau du dessous de son col (qui est fort espoisse, sans plume, toute grize, souple & plus ex--tensible que du chamois, et douce sonime du santin) le vient joindre à ses deux perits offelers on forte que le dessous de ce bec ser comme de cer-cle pour ouvrir & fermer la gueulle de son sac de

i po

sa gipciere i ou de son grand gosser. Qu'on le nomme comme on voudra, iepuis asseurer sans hyperbole, qu'il viendra plus de poissons, que six hommes bienassamez n'en scautoient manger en unbonrepas.

A peine le jour leur a-il fait ouurir les yeux, qu'ils se mettenten campagne, volants à raz de l'eau tout le long de la coste, iusqu'à ce qu'ils ayent trouvé vn lieu où il y ayt quantité de poissons. L'ayant rencontré, ils se leuent vne picque ou deux dedans l'air, & chacun d'eux choisssant sa proye, tout à coupils serrent les aisses, roidissent le col, dressent le bec, & se laissent tomber la teste deuant, comme s'ils estoient morts, & celass à propos, que rarement ils manquent leur proye, laquelle ils engloutissent toute viue dans ce gouffre de Gosser. Cela fait, ils se relevent, quoy qu'auec beaucoup de peine, & tout incontinent se laissent retomber pour en faire de mesme, continuant ce petit jeu, iusqu'à ce qu'ils aventgagné de quoy emplir leur sac, tant qu'il en regorge.

Quand ils sont bien saouls, ils se retirent à l'écart, & se vont posensur quelque pointe de rocher, qui paroist au dessus de l'éau, & se tiennent là jusques ausoir, comme tous tristes, les yeux sichez dans la mer, sans branler, non plus que s'ils estoient de marbre. Le soir venu, ils retournent à la Chasse comme le matin, & ayant bien souppé, ils se retirent dans certains petits islets qui leur seruent de retraite, comme nous auons dit cy-deuant des fre-

gattes: Quoy qu'ils ayent les pieds plats & marins comme les oyes, ils ne laissent pas de se brancher & nicher sur les arbres. La chair de cét oyseau est baueuse, & sent si fort le marescage, qu'il se faut faire violence pour en manger. Ie crois que leur graisse est aussi bonne que celle des Fregates, si on en vou-loit vser. On se sert de leur peau pour faire des four-rures, comme de celle du Flamand.

Du Crabier.

## S. VIII.

Orre les Herons communs que nous auons en France, & qui se voyent assez communément aux Indes, il y en a vne seconde espece que les habitans appellent Crabiers, parce qu'ils ne viuent que de Crables. Cét oyseau est de la grosseur d'vn chappon, & ne luy cede nullement en bonté: il a les pieds iaunes, le col vn peu plus court que celuy du Heron commun, la teste timbrée d'vn beau panache d'égrette tres sine & de couleur d'ardoise. Il en a aussi quelques-vnes sur le dos: Cét oyseau a quatre taches iaunes, larges d'vn poulce, & longues de deux, sous le ventre, & deux aux deux cuisses, qu'il faut couper soigneus emert, dautant qu'el-les sont ameres comme siel.

Des Maunes, des Foux, & des Festu-en-cul.

### §. I X.

IL n'est pas necessaire de faire icy vne longue des-L cription des Mauues, dautant qu'elles sont suffisamment connuës tout le long des costes de France. Ieme contenteray seulement de dire, qu'il y a quantité de petits islets qui en sont si remplis, que tous les Sauuages en passant en chargent leurs Pirogues, qui tiennent bien souuent autant qu'vne bonne chaloupe. Mais c'est vne chose plaisante de les voir accommoder par ces Sauuages; car ils les jettent tout entiers dans le feu sans les vuider ny plumer; & la plume venant à se brusser, il se fait vne croutte tout autour de l'oyseau, dans laquelle il se cuit. Quand ils leveulent manger, ils leuent cette croutte sous laquelle l'oyseau est blanc, comme neige, puis l'ouurant par la moitié, ils en tirent toute la farce, c'est à dire, tripes & boudins, & tout ce qu'il y a dedans. Cependant, l'oyseau n'en a pas plus mauuais goust.

L'oyseau que les habitans appellent Eou, est aussi vne espece de Mauue, il est gros comme vn Corbeau: il a le dessus du dos tout noir, & le ventre blane, il est appellé sou, parce qu'estant vn peutrop escarté des terres, s'il voit vn nauire, il ne manquera pas de se venir percher sur les masts, & bien sou-uent sion alonge le bras hors du vaisseau, il se vient

reposer dessus & se laisse prendre.

Le Festu-en-cul, est vne autre espece de Mauue, & gros comme vn pigeon; Cét oyseau est tout blanc comme la neige, il a le bec rouge, & deux plumes blanches longues de deux pieds, & estroites, qui luy serient de que ue, & c'est ce qui luy a fait donnéer ce vilain nom. Il s'écarte extremément des térres, i'en ay veu moy-mesme éloignez de plus de trois sens lieues de terre, de que que costé que ce suit le s'écarte plumes de sa que ue pour se parer, & les estiment des plumes de sa que ue pour se parer, & les estiment beaucoup.

De tons les oyseaux de riviere & de marests.

### §. X.

L'étrotine dans toutes les finieres des deux culsde sac de la Guadeloupe, dans les estangs & pays marescageux, grand nombre de Canarts, Serceilles & Vigeons (qui est vne autre sorte de Canard, qu'on ne voit pas en France, les quels de nuiet quittent les riuieres & estangs, & vienent fouir les patates dans les jardins, d'où est venu le mot de Vigeoner, tant vsité dans les Indes, pour dire des raciner les patates aucc les doigts.

Les poulles d'eau y sont aussi fort communes, comme aussi les aigrettes & pies de mer; mais sur tout les bécassines, pluniers, cheualiers, alouettes de mer, & autres petits oyseaux de marine, se trouvent en telle quantité dans toutes les salines, que c'est vine chose pro digieuse.

De

# De l'oyseau appellé Diable.

#### §. X I.

T E Diable est vn oyseau nocturne, ainsi nomme par les habitans des Indes., à cause de sa laideur. Il est si rare, que ien en ay iamais pû voir vn seul, sinon de nuict, & en volant. Tout ce que i'en ay pû apprendre des Chasseurs, est que sa forme approche fort de celle du Canart, qu'il a la veuë affreuse, le plumage messé de blanc & de noir; qu'il repere dans les plus hautes montagnes, qu'il se territ comme le lapin dans des trous qu'il fait dans la terre, où il pond-ses œufs, les y couue & y esseue ses petits, ien ay pû apprendre de quelle viande il les appatelle. Quand il paroist de iour, il sort si brusquement qu'ilépouuente ceux qui le regardent. Il ne décend iamais de la montagne que de nuict & en volant, il fait yn certain cry fort lugubre & effroyable. Sa chair est si delicate, qu'il ne retourne point de Chasseurs de la montagne, qui ne souhaite de bon cœur auoir vne douzaine de ces Diables pendus à son col.

De trois sortes d'oyseaux de proye: sçauoir, du Mansefenil, du Pecheur, & des Esmerillons.

residention, our seistle XII. Terrelitie lie

E Mansefenil est un puissant oyseau de proye,
qui en sa forme & en son plumage a tant de

ressemblance auec l'Aigle, que sa seule petitesse l'en peut distinguer, car il n'est guere plus gros qu'vn faulcon: mais il a les griffes deux fois plus grandes & plus fortes. Quoy qu'il soit si fort & si bienarmé, il ne s'attaque iamais qu'aux oyseaux qui n'ont presque point de dessense, comme aux Griues, Alouettes de mer, & semblables petits oysillons, & tout au plus aux Ramiers & Tourterelles. Il vit ausside Serpens & de petits Lezards; Il se pose ordinairement sur des arbres secs, les plus hauts & qui sont esseuez au milieu des habitations, & c'est là d'où les habitans les tirent à coups de fusils, ses plumes sont sissortes & sissertes, que si on ne le prendà rebrousseplumes, le plomb n'a point de prise sur luy. La chair en est vn peu noire, mais elle ne laisse pas d'en estro excellente.

lie Pecheur est tout semblable au Mansesenil, horsmis qu'il a les plumes du ventre blanches. & celles de dessus la reste, noires: Ses Grisses sont vn peu plus petites. Ce Pescheur est vn vray voleur de mer, qu'in en veut non plus auxanimaux de la tes re, qu'aux oyseaux de l'air; mais seulement aux poissons lesquels il espie de dessus vne branche, ou de dessus la pointe d'vn roc. Et le voyant à seur d'eau, il fond promptement dessus, l'enseue auec ses d'eau, il fond promptement dessus, l'enseue auec ses

griffes, & le va manger sur vn rocher:

L'Esmerillon ou Grigro, est un autre petit oyseau de proye qui n'est guere plus gros qu'vne Griue : il atoutes les plumes de dessus le dos & des aisses, rous ses tachées de moir: & le dessous du ventre; blane,

moucheté d'hermine. Ilest armé de bec & de griffes à proportion de sa grandeur. Celuy-cy ne fait
la chasse qu'aux petits Lezards, & aux Sauterelles
qui sont sur les arbres, & quelquesois aux petits
poulets quand ils sont nouvellement esclos. Les
habitans en mangent; mais s'il n'est bien gras, il ne
vaut pas vu coup de poudre, qui est assez chese
dans toutes ces illes.

La La Des Perdrix.

### S. XIII.

Ly a dans la Guadeloupe, selon la commune Lopinion des habitans, de trois sortes de perdrix, rouses, noires, & grizes; le squelles n'ontiamais passé dans mon esprit que pour des Tourterelles: Voiey mes raisons.

En premier lieu, elles n'ont pas la chair courte comme celle des perdrix de France: elles ont le bec droit, branchent & nichent sur les arbres, elles ne pondent que deux œufs, elles ne couvent ny ne menent leurs petits quand ils sont éclos, mais elles les appatellent dans le nid, comme font les Tourte-relles: Or est-il que toutes les Perdrix de l'Europe ont le bec crochu, ne se branchent iamais, sont leur nid à terre, pondent grand nombre d'œufs, elles couvent leurs petits, apres qu'ils sont éclos, elles les menent cloussant, chercher leur vie; & que les petits perdreaux suivent leur mere, & la connoissent au son de la peau: Or tout cecy ne se pouvant verisser

des perdrix des Indes, i'ay raison d'inferer que ce sont plustost des tourterelles que des perdrix. Il en faut dire autant des Ortolans de la Martinique, qui sont de petites tourterelles, qui ne sont pas plus grandes que des aloüettes.

Il y a vn fort grand nombre de cesperdrix (apres ce que i'en viens d'écrire, qu'on les nomme comme on voudra) dans toutes les Indes, & c'est vn tres delicat manger: elles sont sujettes au changement de goust, selon les graines qu'elles mangent.

### Des Ramiers:

## S. XIV.

Limiers, sont les vrays bisets de l'Europe: ces oyseaux sont passagers, & ne s'arrestent iamais longtemps en vn lieu: ils suivent les graines qui ne meurissent iamais en mesme temps en tous les endroits des isses. Ils branchent & nichent sur les plus hauts arbres deux ou trois sois l'année. Lors qu'ils rencontrent des graines ou des fruicts qui leur sont propres, il s'y en amasse vne si grande quantité, que les arbres en sont tous couverts; yn chacun en fait grande chere la pluspart de l'année: ils changent aussi de goust, selon les graines desquelles ils se nourrissent.

Des Grines & des autres petits oyseaux du pays.

### In a maligouliby name with the

Ide Grines, qu'on ne sçauroit voir vn fruichmeur, qui n'en soitendommagé. Il en est de mesme d'vn oyseau, que les habitans appellent gros bec, qui a toute la sorme d'vn moyneau, mais il a les plumes verdastres. Celuy-cy ayant le bec fort dur, fait vn signalé service aux autres; car il entame l'escorce des Bannanes qui est fort dure, auant qu'elles soient meures, puis tous les autres l'accompagnent à manger le dedans du fruict.

Il y a aussi dans la Guadeloupe, & non en plusieurs autres isses, vn tres grand nombre de petits oyseaux noirs fort semblables aux Merles, les habitans les appellent, bout de petun, d'autant qu'ils croyent (comme les fols sont dire aux cloches, & voyent dans les nues tout ce que bon leur semble) que cét oyseau dit en son ramage, vn petit bout de petun. Il a la voix sortéclatante; quand il chante il estend les aisses, esparpille la queue, & dans e à la cadence de son chant. Il donne la chasse aux petits lezards & les mange: Il vit aussi de Cassaue qu'il vient dérober iusques dans les cases.

Il y a aussi quantité de petits oyséaux pas plus gros que des Serins, & qui ont le ramage assez semblable; mais ils ne sont guere plus de bruit qu've cygalle. Dans une grande quantité de nids de

ces petits oyseaux, ie n'y ay iamais trouué plus de trois œufs.

Il y a aussi plusieurs beaux petits oyseaux, qui ont la teste, le dos, & le ventre noir, & les aisles mélécside pouge; de l'aune & de blac. Ces oyseaux sont dans va perpetuel mouvement. Ils sont tousours à la fraischeur le long des rivières & des fontaines, sous des arbres; & là ils sont mille & mille tours pour autraperive moucheron ou ve maringoin, des quels ils se nourrissent.

L'oyseau que les habitans appellent Roslignol, est fort race dans la Guadeloupe. Il est assez semblable au Roytelet de l'Europe; mais ilest un peu plus gros. C'est le seul de tous les oyseaux que l'aye veu dans les Indes, qui ait un beau ramage. Il se noureit de mouches & de petites araignées Il est autant commun dans la Martinique, qu'il est rare dans la Guadeloupe, il niche mesme fort priuément dans les Cases. Chez un Lieutenant de mes amis, i'en ay veu un qui faisoit son nid dans une callebasse penduë au dessus de sa table. Il y auoit dessatois ou quarre ans que ce petit oyseau iouyssoit de cette faueur, & payoit sort sidellement ses entrées & sorties par de petites chansons sort agreables.

Des Arondelles.

ar le lagramation et sons de la company de l

Es Arondelles sont autant rares dans toutes

pe; car pendant sept ou huich ans que i'y ay residé, ien en ay iamais veuplus d'une douzaine: Elles n'y paroissent que pendant les cinquo six mois
qu'on les voit en France, & se retirent & se cachent iene sgay où, pendant le reste de l'année; ce
qui me consirme dans une opinion particuliere, &
contraire à la commune, qui asseure que toutes les
arondelles changent declimat, & vont passer les six
mois de froidures dans des regions plus chaudes,
ce qui est une pure resuerie; car ilest tres certain
que dans les regions les plus chaudes, elles sont la
mesme retraire.

Aldrouandus dans son Ornitologie, Tome second, liure dix septiéme, chapitre sixiéme, asseure; que plusieurs arondelles se cachent mesme insques

dans la glace, &s'y conseruent i usqu'au Printemps; auquel remps elles reprennent force, vigueur, & volent comme auparauant. Conformement à cela vn homme digne de foy, m'a asseuré qu'en vn certain village de Moscouie, il luy fut apporté dans vn poëlle vne grande piece de glace, dans laquelle il y auoit philieurs arondelles gellées, & mortes, au sentiment de tout le monde; & que la glace venantà se fondre, les arondelles sentant le chaud se ranimerent, & prirent le volcomme si elles n'eussent esté qu'endormies. Olais Euéque de Ypsal en Allemagne, Albert le Grand, & plusieurs autres sont de cette opinion: Et si nous adjoustons à cela que les regions chaudes ont beaucoup moins d'arondelles que les froides, il ne se faut pas estonner, si ie soustiens cette proposition, & si asseure que les arondelles ne changent point de pays, ainsi que le vulgaire éroit; mais qu'elles se retirent dans des creux d'arbres, comme dit le Poète Claudian. and the first of the color of the color

Vel qualis gelidis pluma labente pruinis.

Arboris immoritur trunco brumalis hirundo.

Où dans de vieilles masures, où dans des roseaux; & que la vie & la chaleur naturelle est conseruée au cœur, sans que les autres parties s'en ressentent. Pour sçauoir maintenant comme cela se fait; c'est vne chose qui surpasse la portée de nos esprits.

า ใหม่ที่ได้ แล้ว ได้ได้ ได้ แต่ <sub>ไ</sub>ด้ในเทา ได้ คุณในไม้ **เ**นนไม้ *เน้าส*สตก

Des

Des oyseaux domestiques, comme poulles d'inde & poulles communes.

#### §. XVII.

Es Poulles d'inde sont dans toutes ces illes, comme dans leurs lieux naturels: elles couuent trois ou quatre fois l'année, & multiplient à merueille, pour ueu qu'on en ait vn peu de soin. Ceux qui ont des femmes vn peu mesnageres ( qui est vn oyseau assez rare dans les Indes) y sont de grands prosits. Je sçay des meilleures samilles de S. Christophe, qui se sont enrichies à ce petit mesnage. Il faut dire la mesme chose des poulles communes.

### DES MOVCHES.

# CHAPITRE SECOND.

A Pres auoir suffisamment traité des oyseaux, i'ay creû estre à propos de traiter icy des mouches, comme en son propre lieu; & quoy que i'aye peu de choses à dire de ces volatilles, ie so-rois scrupule de frustrer l'attente du Lecteur curieux en le taisant, dautant que ce que i'en diray n'est pas commun.

mine et la Des Abeilles inversonne mil

### §. I.

Es Abeilles doiuent tenir le premier rang entre les autres mouches, comme les trouppes royales & celles qui sont les plus vtiles aux hommes. Mais comme se seroit sans doute m'essoigner de mon dessein, si ie décripois des Abeilles des Indes, tout ce que les Autheurs ont laissé par écrit de celles de l'Europe; le me contenteray de dire precisément ce en quoy elles sont dissemblables.

Enpremier lieu, il n'y en a point du tout de priuées: elles sont toutes sauuages, & ie ne crois pas qu'on les puisse iamais appriuoiser. I'y ay fait tout ce que i'ay pû, ayant scié le troncd'vn arbre, dans lequel il y auoit vne ruche, ie la posay sur vne souche, laquelle i'en uironnay de cendres pour la guarantir des sourmis, & y apportay tous les artisces que ie creus necessaires pour sa conservation, mais en vain: car quoy que les Abeilles y demeurerent fort long-temps, ce ne sut que pour butiner & enleuer tout ce qu'il y auoit de dans & en effet, quand elles l'eurent vuidée, elles l'abandonnerent entièrement.

Ces Abeilles sont la moitié plus petites que celles de France, & n'ont point du tout d'aiguillon. Elles sont leur petit mesnage dans des arbres creux, & leur miel est dans de petites bouteilles de cire, qui sont grosses comme des œufs de pigeon, dont chacune tient vne bonne demy-once de miel fort clair, bien espuré, de couleur d'ambre, d'vn goust fort aromatique, & meilleur que celuy de France. Dans les ruches les plus abondantes, il n'y a pas plus de cinq ou six liures de miel, & deux ou trois liures de cire noire, la quelle ne peut estre blanchie pour quelque diligence qu'on y puisse apporter. Elle est beaucoup plus molle que celle de l'Europe: nous nous en seruons neantmoins pour faire des cierges, mais c'est à faute d'autre.

Des Mouches luisantes.

# service in the service of the service in the

En ay rien veu dans toute l'Amerique digne à I mon jugement d'estre admiré comme les mouches luisantes. Cesont comme de petits Astres animez, qui dans les nuicts les plus obscures remplissent l'air d'vne infinité de belles lumieres, qui esclairent & brillent auec plus d'esclat, que les Astres qui sont attachez au Firmament. De iour elles rendent homage à ce bel Astre, duquel toutes choses lumineuses empruntent tout ce qu'elles ont de splendeur & d'éclat; car elles squent si bien cacher leur lumière, que ceux qui ne les connoissent pas les prendroient pour de vils escargots: elles se retirent dans les bois pourrisi, iusqu'à ce que le Soleil soit couché: & alors elles prennent le volqui deçà qui de là, &ilsemble que ce soient autant de chandelles allumées, portées par des mains inuisibles

le long des forests & des habitations. Ie ne sçay si c'est l'amour ou l'enuie qui les fait courir auec tant d'ardeur, apres les choses qui brillent ou esclattent tant soit peu : mais il ne faut que poser vne chandelle, vn tison de seu, ou vne meche allumée, pour les faire approcher & faire tant de tours aux enuirons de ces lumieres estrangeres, que bien souuent elles y esteignent la leur, en s'y brussant comme les papillons à la chandelle.

Ces petites chandelles viuantes suppléent souuent à la pauureté de nos Peres, ausquels la chandelle & l'huille manquent la pluspart de l'année: quand ils sont dans cette necessité, chacun se saisit d'une de ces mouches, & ne laisse pas de dire Matines aussi facilement que s'ils auoient de la

chandelle.

Si ces mouches estoient incorruptibles comme les pierreries, & que leur lumiere les suruéquit; Il est tertain que les diamans & les escarboucles perdroient leur prix: maiscette lumiere est tellement attachée à la disposition de l'animal, que lors qu'elles sont en pleine santé, elles sont seu de toutes parts; & quand elles sont malades, cette lumiere s'assoiblit, & se perdentierement, lors qu'elles meutrent. Cela se remarque aisément par ceux qui en veulent conseruer en vie; car elles ne vivent que quinze iours ou six semaines aux plus, estant ainsi prises.

l'en ay veu vne autre espece toute differente dans la Martinique; lesquelles ne sont pas plusgrosses que les mouches communes. Celles-cy font briller en vn moment dans l'air dix ou douze petits esclairs d'yn seu doré, le plus agreable du monde, puis elles s'arrestent & cachent leur seu tout à coup, & à vn moment de là elles recommencent, & vont ainsi voltigeant toute la nuict, faisant paroistre à chaque démarche vn petit échantillon de leur gloire. Cette clarté est attachée à vne certaine matiere blanche, de laquelle elles sont toutes remplies, & elles la sont paroistre par l'incisson de leur peau quand il leur plaiste.

Des Mouches cornues.

# de la principal de la contraction de la contract

A mouche cornuë est vne estrange espece de mouche, laquelle quant à la sorme du corps, est toute semblable au cerf volant, on à ces gros hanetons gris qu'on trouue sur la fin de l'Esté dans les cheminées: elles ont la teste noire, fort petite, & couuerte d'vn poil orangé, doux comme de la soye: Dans cette teste sont enchassez deux yeux ronds, gros comme des petits pois tannez, clairs, & diaphanes comme du verre. Il sont arrestez dans leurs petits chatons par deux petites pointes qui les couurent à demy. Ces yeux sont d'vne matiere si dure, que i'ay fait plusieurs sois mon possible pour les creuer, sans en pouvoir venir à bout, à moins que de mettre la teste par morceaux. Cette petite testé se termine en sorme de Corne re-

troussée & armée de quatre dents, comme la pince d'vne escreuisse. Cette Corne est noire, dure & polie comme du gayet, & longue d'enuiron deux poulces.

Mais ce que le trouve de plus remarquable, & qui ne se rencontre dans pas vn de tous les animaux du monde, est qu'elle avne ioincture & vn mouvement au dessus des yeux: car cette petite teste est couverte d'vn certain casque depuis les aisses iusques sur les yeux, où il se termine en vne autre corne longue de trois ou quatre poulces. , & qui se courbant en bas, atteint la iointure de l'autre, & fait comme la pince d'vn escreuisse. Cette corne est de mesme estosse que la premiere, excepté que le dessous est bordé d'vn poil raz & doux comme du velours e elles haussent & baissent ce casque quand bon leur semble, il n'y a que les masses qui portent ces cornes; les semelles n'en ont aucune.

Des Guespes.

al cid californ anch s. i. I'v. her to he continue a

Es Guespes sont une bonne partie des plus rudes incommoditez de la Guadeloupe : elles
sont grosses comme des mouches à miel, mais deux
sois plus longues: elles sont grizes, rayées de iaune, & armées d'un tres dangereux aiguillon. Elles
composent une petite gaufre grande comme la
main, à guise d'un rayon de miet, où il n'y apourtant que les petites Guespes, lesquelles se sorment

chacune dans leur petite cales, & toutes les grandes sont par dessus, desquelles vne partie couje & somente, s'il faut ainsi dire, leurs petits, pendant que les autres trauaillent à agrandir la ruche.

Ces ruches sont attachées par de petits filets, composez de la mesme matiere que la tuche, a des branches d'arbres & courtines des couvertures des maisons, lesquelles sont fort basses dans toutes ces isses: & cela en si grande quantité, qu'à peine peut-on voir deux pieds de courtines; où il ne pende vn de ces dangereux bouquets; en plusieurs endroits de l'isse, & nommément le long des riuieres, tout en est si remply qu'il faudroit auoir autant d'yeux qu'vn Argus pour les éuiter toutes.

Ces petites furies (s'il faut que ie les appelle ainsi) semblent n'estre composées que de seu, de siereté, & de colere, elles sont tousours prestes à mal faire; il ne saut que passer vn peu trop prés d'elles pour les voir toutes sondre survous, comme de petites enragées, chacune vous enfonçant dans la chair son aiguillon, iusqu'augros bout à trauers de cét aiguillon il se glisse vn certain venin, qui cause vne si excessiue douleur, que i aymerois mieux estre picqué d'vn scorpion du pays, que d'ynede ces Guespes. Ces picqueures sont en mesme temps suivies de l'ensture, qui dure trois ou quatre iours, & il n'en saut qu'vne seule pour rendre le visage d'vn homme tout contresait. Le remede le plus prompt & le plus à main, est d'appliquer l'allus

melle d'un cousteau toute froide sur la piequeure. Mais l'herbe aux stéches est le plus excellent remede de de tous; car sa racine pilée & appliquée sur le mal, attire le venin, fait cesser la douleur, & oste l'ensure en mesme temps. Pendant les grandes pluyes, la pluspart se retirent dans la terre, & dans des creux d'arbres, où elles demeurent cachées deux ou trois mois, aussi bien que les Arondelles durant l'Hyuer dans l'Europe.

Des Maringoins es des Moustiques.

ry sin dela ar the sindy arrest

Si nous ioignons aux incommoditez que causent les Guespes dans l'ille de la Guadeloupe, celles que causent les Maringoins & les Moustiques, (sans dire rien des chiques, qui sont les plus petits animaux, & ceux qui affligent dauantage les hommes) nous auons inste sujet de croire que Dieu se ser des choses les plus petites & les plus insirmes du monde, pour faire admirer sa puissance, & consondre la superbe des hommes.

Les Maringoins, que quelques-vns appellent en France, Cousms, sont à proprement parler de petits yurognes de sang humain, & de petits larrons de la parience des hommes; lesquels s'engendrent dans des eaux eroupies. Au commencement, ce n'est qu'vn petit vermisseau, guere plus gros qu'vn cheuen, long comme vn grain de bled : les aisles leurs viennent le ne foay comment, puis ils s'enuo-

lent

l'air en est tout obscur, & cela principalement au matin deux heures auant le iour, & autant apres le Soleil couché.

Si-tost qu'on est arresté, ces petits tyrans viennent bourdonner autour des oreilles auec tant
d'importunité, qu'il n'y a point de patience qui n'échappe : & si tost qu'on pense sommeiller ; ils se
ruent sur toutes les parties du corps qui sont découuertes, & chacun d'eux ajuste son petit bec (qui
ne pouuant estre veu des plus clairs-voyants, se fait
neantmoins cruellement sentir) dans vn des pores
de la peau, & si-tost qu'ils ont rencontré la veine,
vous les voyez serrer les aisses, roidir les jarets, &
succer le sang le plus pur, comme vn enfant qui tire
le laich dusein de sa nourrisse; que si on les laisse
faire, ils en tirent tant, qu'à peine peuvent-ils voler.
Les endroits de l'ille où il y a moins de Crables, sont
ceux où il y a moins de Maringoins.

les habitans appellent Moustiques, les quelles ne sont pas plus grosses que de petites pointes d'espingles, & qui pirquent plus viuement que les Maringoins, & laissent vne marque sur la peau, comme vne tache de pourpre. Celles-cy ne se rencontrent que le long des riues de la mer, qui sont à l'abry des vents, où il n'est pas possible de se tenir arresté au matin & au soir, sans en estre extremément tourmenté.

moinie ATioign, qui en suiteouteautant. Iesse, par

De quelqu'autres especes de Mouches qui ne se voyent point dans l'Europe: en des Monches communes.

-mair congressione ed h. M. de de moup inselle

IL y a encore dans ces isles deux autres sortes de mondes, qui ne se rencontrent pas dans l'Europe, dont les premietes sont larges d'un bon poul-ce, & longues d'un poulce & demy: elles sont plattes & assez semblables aux escarbos: celles-cy ont les dents si dures, qu'elles rongent & percent insqu'ain cœut les bois les plus durs, pour y faire leur mid.

Les autres sont certains mouchetons, qui ne font que bourdonner le long de la terre, lots qu'im mediatement apres la pluie, le Soleil viét à l'échauffer vn peu ardamment. Ce qu'il y a de plus remarquable en celles cy, est la façon de saire leur mid: Pour cét esser, elles vont couper de petites feüilles d'arbres qu'elles arondissent auec leurs déts, de deux se üilles elles en forment vn petit pannier dans lequel elles en ajustent vn autre d'une égale grandeur, en sorte toutesois qu'il ne va pas insqu'au fond: se dans ce qu'il y demeure d'espace, ie ne sçay su elles y pondent vn œus; mais il s'y engendre une mouche, se ainsossectionement insqu'à dix ou douze.

Il y en a en core vne autre sorte, longue comme la moitié du doigt, qui en fait tout autant. le sçay par

experience certaine, que l'vne & l'autre ont vn tres.

dangereux aiguillon.

Pour ce qui regarde les mouches communes, on a esté long-temps dans ces isses sans en estre beaucoup tourmenté: mais depuis que son a commencé à faire du sucre, & à couurir les cases de feuilles de cannos, on enest incomparablement plus tourmenté, que dans la France au cœur de l'Esté.



· "我们,从是是有这种,如果我们的一起来的一种的,并没有这种的。"

是在2011年度2011月下出版的模型。第一次中国 2011年11月20日 11月1日

est luioficionalisto anamais actività de la constitue de la co

# The Markette Mark of the Markette Marke

## III. TRAITE.

## DES ANIMAVX DE LA TERRE.

## DESANIMAVX AQVATRE PIEDS.

#### CHAPITRE PREMIER.

Des bestes de Labour.

### \$. I.

chevres, de cheuaux, de bœufs, & d'asnes, tant dans la Guadeloupe, que dans toutes les autres isles habitées par les Erançois, ont esté aportées par ceux qui y demeurent, depuis qu'elles ont esté habitées. Les Espagnols n'y en mirent aucuns, comme ils ont fait dans les autres isles, dautant que celles-cy estant toutes couvertes de bois, le bestail n'y auroit pû subsister sans herbage. Monssieur Aubert second Gouverneur, a commencé le premier pré dans la Guadeloupe, & y a fait apporter les premiers cheuaux, & Monssieur Hoüel depuis quelques années, y fait rouler les chariots, & labourer la terre auec les bœufs.

Quelques gras, beaux, & potelez que puissent

## DESANIMAVX DELATERRE. 333

estre les cheuaux, ne viuant que de verdure, de racines de manyoc; & de parates, ils sont slasques, & n'ont iamais tant de vigueur que les cheuaux de l'Europe qui viuent de bonne auoyne. Ils sont sort sujets à la pousse, & aux autres maladies des cheuaux de France, aux autres maladies des che-

Des Porcs qui se rencontrent dans toutes ces isles, en vne agreable description de la chasse.

## . Fire the arm pulmer a party the angula or beam

TOus deuons aux soins des Espagnols toute l'veilité que nous retirons autourd'huy, non seulement des bestes de labeur; mais encore des porcs desquels ils ont remply toutes les Indes. Ie ne m'estonne nullement, si cette nation a aussi heureusement reussi dans l'establissement de ses Colonies dans l'Amerique, que dans le gouuernement de ses peuples barbares, desquels vn seul Espagnol regit vn pays assez grand & assez peuplé, pour faire vne Prouince; car il faut auoüer in genuëment qu'ils sont autant recommandables, dans la preuoyance & le soin qu'ils ont eu de remplir chacune de ces illes, selon la capacité des animaux qu'elles pouuoient nourrir, que nous sommes blasmables dans le dégast que nous en faisons tous les iours, qui est tel que depuis quinze ou seize années, vne petite poignée de François que nous sommes dans la Guadeloupe, nous auons destruit ce qui a seruy aux Espagnols, presque l'espace de deux sie-Tt iij

eles pour réfraischir tous les ans vincures-puissance Samee lansquily ayepara uncone diminution infequià mostre arrivée. Triougir ob mon aismui allo

Nos Chasseurs, qui au commencement sans s'é--logged des habitations, mettorent en une matinée des trente & quarante porcs par terre, Font maintenant contraints de faire des dix, douze, quinze lieues par met, portant leurs chiens, leurs armes, & tout leur équipage dans des Canots, ramants comme des forçats de galere, mangeant du pain du pais, beunant de l'eau, & couchant sous des arbres, exposez à toutes les iniures du temps, & qui pis est, à la mercy des Maringoins & des Moustiques, qui leur tirent le meilleur sang du corps, & ne leur donnent vn seul moment de repos; de sorte qu'ils sont contrains de passer la plus grande partie de la muice, à l'enrour d'vn grand seu, assis sur leurs derrieres comme des singes, le bout de petun à la bouche, fumant comme des dragons, iusqu'à ce que la fatigue les accable, que le sommeil les charme & rende leurs corps infensibles aux picqueures de ces Maringoins & des Moustiques.

Quand ils sont arrivez au rendez-vous; ils composent promptement vn petit Aioupa de feuilles de Latanier ou de Balisser, qui leur sert seulement pour essurer les plus fortes ondées de pluyes, & pour mettre à couvertleur victuailles, & leurs licis. Celafait, des la pointe du jour, ils donnent la huée à cinq ou six gros dogues ou mastins qu'ils ont aucc eux, & semettenten campagne, le plus souvent à

## DES ANIMAYX DE LA TERRE. 341

jeung & vestus seulement d'un petit galleçon de toille, qui leur serre les fesses, & ne les empesche nullement de courir. Vn d'eux tiendra vn grand cousteau dans sa main, vn autre vn coutelas, vn autre vne lance qui est comme vne demy-picque mais qui a le ser large comme la main: Vnautre aura vo mousqueton ou vn pistolet. En cét équipage, ils suivent les chiens qui vont questant & es uentant la venaison, brossant à trauers des halliers, grimpant des montagnes & des rochers, qui font peur à les voir, franchissant mille precipices, où il y a au moindre de quoy se rompre le col : Pour l'ordinaire, ils sont contraints de cheminer par des pays perdus, où ils enfoncent dans la bouë & dans la sange, bien souvent insqu'à la ceinthis, comainement que esus qui en minimien pall

Apres toutes ces peines, s'ils rencontient vne bande de porcs, il ne faut pas dire que ce soit vne chasse; mais bien vne guerre consuse d'hommes; de chiens, & de porcs: les hommes crient, les chiens aboyent, les porcs grongnent, comme si toutes les suries d'enfer les renoient aux sesses. Les chies mordent comme soups enragez, les porcs se dessendent, & quelquesois d'un coup de hure, sont bondit les chiens de la haureur d'un homme, & leur mettent les trippes au Soleil. Les Chasseurs seçout rencleurs chiens, & c'est à qui lancera plus bardit ment entre le col & l'espante, celuy qui fair plus de resistence. Les autres égorgent ceux que les chiens ont dessa teurasses mais pendant ceux que les chiens ont dessa teurasses mais pendant ceux que les chiens ont dessa teurasses mais pendant ceux que les chiens ont dessa teurasses mais pendant ceux que les chiens ont dessa teurasses pendant ceux que les chiens ont dessa teuras pendant ceux que les chiens ont dessa teurasses pendant ceux que les chiens ont dessa teurasses pendant ceux que les chiens ont dessa teurasses pendant ceux que les chiens de la company de la c

garde ludent : car ces animaux ont de si futieules dessenses, que quelquesois d'vn coup de dent, ils vous décousent plus de peau, que le meilleur Chirurgion du pays n'en scauroit guerir en trois s yna lance qui est comme one demy-picqiom

En fin, ce massacre acheué sans que nos Chasseurs ayent pardonné aux truyes pleines, non plus qu'aux marcassins (& c'est ce qui fait le dégast & destruit entierement la chasse ) ils font promptement le deuoir aux chiens, leurs donnant toutes les fressures, lesquelles au commencement on laissoit perdre, aussi bien que la teste & les pieds, & ondonnoit de la meilleure viande aux chiens, & mesme i en ay veu qui faisoient scrupule de leur en donner de cruë. Mais ce temps là est bien passé; ie sçay certainement que ceux qui en ont fait plus de dégasti, sont à present contraints d'aller chercher pour eux auec beaucoup de trauail, ce dont autrefoisils n'ont pas voulu repaistre leurs chiens.

La Chasse acheuée chacun se charge de sa beste; que si le nombre des porcstüez excede celuy des hommes, ils en escorchent deux ou trois, & font des lacs de deurs peaux ; puis separant la chair d'auec les os, composent autant de fardeaux qu'ils sont de personnes; & ainsi chargez comme des asnes qui vontau moulin', ils prennent le chemin du rendez-vous, duquel assez souvent ils sont éloignez de deux, trois & quatre grandes lieues. De vous dire icy la peine qu'ils endurent en ce retour, c'est chose qui se peut mieux conceuoir que décrire.

### DES ANIMAVX DELA TERRE. 537

le les ayven que squesois detester leur vie, maudire la chasse, seprotoster au ec des jure monts exectables, qu'ilsn'y recourneront iamais. Si-tost qu'ils sont activez, ils jeutont la chargo par dépit contre rene, de la courrent de plus de maledictions, qu'il niva de poil sur la penn qui l'environne : ce ne sont quo plaintes, que murrantes deque riottes, aufquelles à moins que de vouloir estre gourmé, il ne faut point de rephique. Cependant seux qui ont garde le boucant, quifiçauent aussibien la maladie de leurs compagnons, que le remede qu'il y faut apporter, sans dire vnseul mor, augmentent promprement le few, menenelamarmitte haut, &, fela chasse est bonne, ils vous jettent un porcen deute pieces sur le boucan, qui est composé de quatre petites fourches de la hauteur de deux pieds, plantées aux quatre coings du feu, sur les quelles ils ajustent des bastons en forme de gril.

Apeine laviande a elle senty leseu, que tous mescompagnons (ausquels le Prouerbe, assamez comme des Chaseurs, convient mieux qu'à qui que ce soit) vitent des éguillettes chacun de son costé, et remitent les maschoires de si bonne grace, qu'il n'y apoint de des gousté qui ne priv de l'appetit à les voir saires. Le enquer leur revient auec le goust de la viande, et à proportion que le venure é emplie, le soute ninté les semans s'énapore es se perd. Ils disent mente les protesses, raconte ses auaumnes, envante l'adresse protesses, raconte ses auaumnes, envante l'adresse pri la ent es squiuer un

chaussent si bien par ces discours, que comme si leurs maux passez n'auoient esté que des songes & de pures imaginations, à les entendre, il semble qu'il n'y ait point de mal-heureux que ceux qui sont priuez de leur mal-heureux bon-heur: ils sont de nouveaux projets d'y retourner dés le lendemain, mesme dans des lieux plus éloignez & plus dissicles: ils n'y manquent nullement, & contiment se penible exercice, plustost qu'une chasse agreable & diuertissante, iusqu'ace qu'ils ayent la charge de leurs Canots, ce qui leur peut valoit, qu'une da lachasse est bonne, à chacun un barilde viunde, ou deux pour le plus.

Ayant leur charge complette, ils s'en reuiennent vent derriere, chantant, & aussi ioyeux que s'ils auoient fait une heureuse fortune: mais comme souuent le naufrage se rencontre dans le port, il ne faut qu'vne lame à l'embouchure d'vne riuiere, lesquelles toutes sont de tres difficile & dangereuse entrée; ou vn mouton en passant vne pointe, pour renuerser toute la boutique, & ainsi conuertir la ioye de nos pauures Chasseurs en deuil, & les priner d'ynbien acquis auec de si penibles trauaux Mereuiens à monsuiet, duquelie mesuis vn peu tropécarté en suiuant nos Chasseurs. Je dis dono que les Espagnols ayans reconnû que la Guadelouperleurestoit la plus commode de toutes les illes Câmbales, pour le rafraischissement de leur armée, tant à raison des belles eaux, des torrens, & des riuieres, desquelles elle est auantageusement pourueuë, qu'à cause de la grande abondance de fruicts qui se trouvent plus à foison, que dans toutes les autres illes; ils y ietterent en passant grand nombre de porcs, casin que par succession de temps ils se multipliassent, en sorte que pendant trois ou quatre iours que les semmes estoient occupées à blanchir le linge de l'armée; les soldats pussent chasser pour rassissischir toute la slotte satiguée par vn silong trajet de mer.

le ne sçay où ils ont pris les porcs, qu'ils ont mis dans toutes ces illes; car ils sont tout differents de ceux que nous auons en France. Ils sont plus courts d'un bon tiers, ont la hure plus grosse, sont armez de deux horribles dents, bouclées comme des cornes de belliers. Ils sont noirs comme les sangliers, & ont la peau, principalement les vieux masses, espoisse d'un bon poulce. La chair a meilleur goust que celle des porcs de nostre France.

On nous en apporte quelque fois de l'isle de Tabac, & des autres isles voisines, vne autre sorte qui
a vne chose bien remarquable, c'est vne suent, ou
vn certain trou qu'ils ont sur les reins, dans lequel
on pourroitaisément fourrer le petit doigt, & qui
penetre insqu'au creux: Ils respirent par cét endroit, d'ouvient qu'ils ont l'haleine plus sorte, &
durent dailant à ge à la course, & sont plus de peine
aux Chasseurs.

destrible les sommes, jusqu'à ce qu'ils foisne

De l'Acouty.

Acouty, que quelques vos outroulu assez mal à propos faire passer pour le Lappin des Indes, est va petit animal, grand comme wa cochon delaidt d'un mois ou six semgines ila la reste ssemblable à colle d'vn rat, qu'elle n'en peut estre distinguée, sinon par sa grandeur. Il a le corps &: les parces d'un cochon, & la peau toute couverte d'un poilmoirastre semblable à celuy d'un Blereau: il a da queue fort courte & toute pelée. Ce petit animal repere dans des arbres creux, & se nourrit de racines d'arbres, d'où vient que rarementils en rencontre de fort gras, nommément entre ceux qui se prennent loin des habitations: car ceux qui en sont plus proches se nouvrissent de firuists, de manyoc & deparates, & en sont plus gras & de meillour goust: mais les virs colos autres sontent si fort la venaison, & ont la chairsi dure, que plusieurs les méprisent. 

La femelle porte deux ou prois fois l'année: Quand elle oft preste de metore bas sesperirs, jiay remarqué qu'elle fait un peuit liet d'henbe, ou de mousse sous verbuisson, bey fait ses peries, quin'excedentiamaisle nombre de deax. Là, elle les allaicte deux ou trois iours, puis elle les transporte, comme les chates font leurs petits, dans certains creux: d'arbresoù elle les nourrit, iusqu'à ce qu'ils soient

DES ANIMAVX DE LA TERRE. 341
en chat de le pour poir d'eux melmes. Plusieurs
de nos habitans ne viuent quali d'autre chose ils
ont presque tous de petits chiens dressez à cette
chasse, qui les éventent, & les poursuivent insques
dans leurs arbres creux, où les chasseurs les enfument comme des renards dans leurs terriers. La
pluspart des chiens qui servent à cette chasse, perdent la veue en peu de temps, ie crois que ce la vient

Les Sauvages le servent des dents de cet animal dans leurs ceremonies, pour s'égratigner & faire saigner parsoutes les parties de leurs corps; Comme diray dans ma cinquiéme l'artie.

des Lianes brussantes, & des petites branches qui

Des Lappins.

leur einglent les yeux en courant.

#### & J.V.

D'usieurs habitans nouvissent dans toutes les isses où i'ay esté, aussi bien que dans la Coiade-loupe, grand nombre de Lappins, lesquels ont esté apportez de l'Europe. Ils sont de petites garannes, auec des pieux qu'ils ensoncent dans la terre doux outrois pieds, où ils rencontrent infailliblement leque, qui est presque aussi dur que du roc, sur lequel les paros des Lapins n'ont point de prise Ils peuplent aussi abondamment qu'en France; mais les cats se messent parmy eux, & mangent les petits, & bien souuent estranglent les grands; d'où vient que si

#### 342 DESCRIPTION

onn'a vn grand soin, toutes ces garannes déperissent petit à petit.

Des Piloris ou Rats musquez.

L's trouve dans quelques vnes de ces isses grand nombre de Piloris ou Rats musquez, de mesme forme que les rats de l'Europe; mais d'vne si prodigieuse grandeur, que quarre de nos rats ne pesent pas vn Piloris. Ils ont le poil du ventre blanc, & le dos noir, & sentent si fort le muse, qu'ils embaûment tout l'air voisin des lieux où ils reperent. Ils nichent mesme iusques dans les cases; mais ne peuplent pas tant que les autres rats communs. Les habitans de la Martinique les mangent, mais ils sont contraints apres les auoir écorchés, de les laisser exposez à l'air vne nuict entière, & mesme en jettent aussi le premier bouillon, pour en oster la trop grande senteur du musc.

Cos Rats sont naturels dans l'iste de la Martinique, & non les autres rats communs, qui n'y ont paru que depuis que lques années, qu'elle est frequentée des nauires. On acreu fort long temps que les Coulevres & les Serpens la guarantissoient des rats; mais depuis six ou sept ans les coulevres n'ont pas beaucoup diminué, & iles rats y sont en aussi grand nombre que dans toures les autres isles.

toute the interpretation of an armital and the state of t

de de la commune de la commune

TE puis auec beaucoup de raison appeller les Rats L'communs que nous auons dans nos illes, l'affliction commune de tous les habitans du pays : Car cette vermine peuple au de là de ce qu'on se peut imaginer, & a tellement preualu depuis deux censans, qu'il n'y a à present dans toute l'Amerique vn petit coing de terre, voir mesme vn petit istet dans la mer, ouvn petit rocher sterile, dans lequel il s'en rencontre vn grand nombre. Ils terrissent par tout comme des lapins, & principalement dans les habitations, lesquelles de nuiet semblent estre des garannes, où les rats four millent au lieu de lapins. Le tort qu'ils font dans le pays est general; car il n'y a rien que l'on puisse guarantir de la dent de ce malheureux bestail, puisque mesme ie les ay veu souuent ronger le cuivre & le fer, pour entret dans les coffres où on auoit enfermé du pain : il semble qu'ils se plaisent plus au dégast & à mal faire, qu'à se repaistre. paisité le lite avec du nou en encience

Ils entament les Ananas, les Melons, les Figues, les Bananes & les autres fruicts de la terre, auantqu'ils soient meurs. S'ils attaquent vne piece de gtos Mil, du soir au lendemain il n'y aura pas vn épy qui n'en soir endommagé. l'ay veu de grandes pieces de ristellement bouleuersées par les rats en vne seule nuich, qu'on eut dit qu'vn Regiment de

gens de pied eut passé par dessus. Ils entament les Cannes de sucre ses vnes apres les autres, si bien qu'vne demy douzaine de rats en gastent plus qu'il n'en faudroit, pour repaistre tous les rats d'vne villeille en somedemesme despois des sebues, du manyos, des parates, & de tous les autres biens de la terre. Il niensaun quivn seul, qui en s'aiguisant les dents conge la souche divne plante de perun, iusqu'à gouber de la moëlle, pour y faire venir tous les autres, & tuyner entrois ou quatre muicts, toutes les belles esperances, & le trauail de cinq ou six mois d'un pauure miserable. Lay veu des habitations entieres plantées du petun, toutes ruynées & arrestées si bas pas les rats, qu'il n'y auoit que deux ou trois fiieilles à chaque plante: ils sont il insolens quils viennent rongen le cal de la plante des pieds à ceux qui dorment trop fort. l'en ay esté plusieurs foismordn au bout des doigts en dormant; Et bien dauanuage, kay affiftevn pauure: garçon à la mort dans la Guadeloupe, auquel ils aucient mangé les pieds plus de deux heures auant sont répas. Le plus grandmalquily a en cela, est que de vingt chars, il ne s'en rencontre pas vn qui leur fasse la guerre. Ils some fracconstinuez de les voir, qu'ils se jouent quelquesois auereux, & permettent que les rats leur passeme sous le venure, sans faire mine de les vouloir prendrei Si bien quion est contraine de leur faire la guerre auec de perits chiens qu'on dresse à cer exercice: l'ay apris de mos Religieux qui somreuenus depuis peu en France, que les habitans

## DESANIMAVX DE LA TERRE. 345

bitans ont maintenant des chats, qui font vne alsez bonne guerre aux rats, & en diminuent fort le nombre.

Des Souris.

# usignomaliadora in 2003 molton mail (1917)

I'Ay passécinq ou six ans dans cette isle, sans que l'aye veu, ny oùy dire qu'il y eut paru aucune soury. Mais depuis ce temps, ils en y voit vnassez grand nombre par toutes les Cases, ie crois qu'elles ont esté apportées de l'Europe, aussi bien que les rats. Elles sont beaucoup plus petites que celles de France, mais elles ne sont pas moins de desordre.

Des Chats.

#### 9. VIII.

Ly a grand nombre de chats par toutes ces isles, qui sans doute y ont esté apportez par les Espagnols. La pluspart sont marquetez de roux, de blane, & de noir; ils ont le poil raz & fort lussant. Plusieurs de nos François apres en auoir mangé la chair, en portent les peaux en France pour les vendre. Ces chats sont tellement accoustumez à se repaistre de Perdrix, de Tourterelles, de Griues, & d'autres petits oyseaux, que comme i'ay dit, ils ne daignent pas regarder les rats. l'ay veu vne chatte dans vne de nos maisons, qui tous les jours apportoit à ses petits plusieurs bonnes pieces de gibier,

qui nous servoir beaucoup à noverir les malades que nous autens pour lors au Connent.

Des Chiens.

Es Chiens ne sont pas naturels dans ces lieux, fice ne sont certains petitschiens que i ay wen à quelques Saunages; ils auoient la teste & les oreilles foir longues, & approchoient de la forme des renards. Ils aboyent beaucoup plus clair que les autres chiens. Tout autantquil y en a d'autres, ils y paresté apportez par les Chassours. Il s'en estescarté plusieurs dans les bois, qui par succession de temps ont si bien multiplié, qu'on en rencontre quelquefois des bandes de dix ou douze ensemble, & qui font beaucoup de dégast pour la chasse; on les appelle chiens marons.

Une chose bien remarquable, est vue maladie à laquelle tous les chiens qui sont dans les Indes sont suiets, excepté ceux qui sont ergotez des quatre pieds. Cette maladie leur vient d'un certain ver qu'ils ont sous la langue: Quand elle commence, ils quittent le boire & le manger, sont tristes, & comme assoupis l'espace de quatre iours; puis tout à coup ils commencent à heurlet & à se plaindre si pitoyablement, qu'ils font compassion à ceux qui les entendent. Quand le mal les presse, ils se leuent brusquement, & se mettent à courir sans prendre garde où ils vont, donnant de la teste conDES ANIMAVX DE LA TERRE. 347 treles arbres & contre les rochers, heurlant & écumant par la gueulle, commes ils estoient enragez, iusqu'à ce que perdant haleine, ils roidissent les jambes, rouillent les yeux dans la teste, & tombent comme morts sut la place, où ils demeurent quelquesois plus d'une heure sans se releuer; ce qui leur arriue cinq ou six sois le jour. Cela continuë quelques huict jours, quinze jours, trois semaines, plus ou moins; jusqu'à ce qu'en sin ils s'aillent precipiter dans quelque trou, où s'ensoncer sa uant dans les bois, qu'ils n'en reujennent jamais.

DE TOVTES LES REPTILES, Amphybies & Vermines.

CHAPITRE SECOND.

Des LeZards.

6. I.

Voy que le recit que ie fais de la nourriture que nous prenons des Lezards, dans toutes les illes Camnibales, choque les esprits les plus delicats: i ose neautmoins bien asseurer qu'il n'y a point de mest plus delicieux que celuy-là dans toute l'Amerique, lors qu'il est bien assaillonné. La seule imagination fair rebuter beaucoup de choses, que l'experience met au tang des plus exquises. Tout le monde abhorne les serpens dans l'Europe,

& moy i'ay mangé dans Paris de la chair de vipere, qui m'a semblé aussi bonne que celle de poullet... Quant à moy, ie crois que la foiblesse de ces delicats, qui se laissent mourir de faim par pure phantaisse, auprés d'un bonmorceau, parce qu'il est hydeux, ou à raison de son nom, n'est pas moins blasmable que l'extrauagance des femmes grosses, qui desirent desordonnément les choses qui leur sont quelquefois les plus nuisibles.

Ces lezards donc qui font une bonne partie de la nourriture du pays, qui remplissent les plats des Gouuerneurs & des plus riches habitans de leurs hydeuses testes, de leurs griffes épouuentables, & de leurs vilaines queuës: en vn mot, de toutes les parties du plus horrible serpent qu'on se puisse imaginer, sont pour l'ordinaire longs de quatre à cinq pieds, en y comprenant la queuë. Cette queuë aussi bien que les pattes, sont fort charnuës, & tout le reste du corps est assez maigre. Ils ont vne grande capacité de ventre, où se trouue vn seul boyau, qui s'essargit, & s'espoissit par le milieu pour luy seruir d'estomach: Vn cœur fort petit, vn grand foye, où est attaché vn gros siel vert, extremément amer;& vne ratte fort longue. Depuis les costes ils ont tout le dedans du ventre reuestu de deux pannes de graisse, jaune comme de l'or, qui sert au debilitez denerfs: on s'en sert aussi comme de vernir sur les armes, pour empescher la rouille, qui est presque inéuitable dans ces lieux.

Les malles sont vn tiers plus grands & plus forts

1 1/2

### DES ANIMAVX DE LASTERRE. 349

que les femelles ils ont vne posture hardie, vn regard affreux & épouientable. La couleur de leur peau est grize, tirant sur le noir, & la teste est marquetée comme la gorge d'vn poulet d'inde. Les semelles sont toutes vertes, d'vn regard plus doux & craintifs. Ils se couplent au mois de Mars, & en ce temps là il ne fait pas bon s'approcher d'vne semelle, lors qu'elle a vn masse proche de soy; car le masse pour desseadre sa semelle, saute hardiment sur celuy qui l'attaque; & quoy que sa morsure ne soit pas dangereuse, il ne démord iamais, s'il n'a le cousteau dans la gorge, ou que l'on ne suy frappe bien rudement sur le nez.

C'est en cette saison qu'on leur donne la chasse le long des riuieres: car apres qu'ils se sont repeus, (vn peu auant le iour) de feuilles de Mapon, & de fleurs de Mahor, qui croissent le long des riuieres, ils se vont reposer sur des branches d'arbres; qui auancent vn peu sur l'eau, pour gouster en mesme temps l'agreable chaleur du Soleil du matin, & la fraischeur des eaux. Il faut que i'aduoue icy ingenuëment, que cét animal passe dans mon esprit pour le plus stupide de tous les animaux du monde; caril voit approcher le Canot, entend le bruit, se laisse mesme mettre la verge sur le dos, & le las coulant sur la teste, sans s'esbranler aucunement: & bien dauantage, s'il a la teste trop serrée contre la branche, il ne faut que luy frapper trois ou quatre petits coups sur la teste, il leue incontinent le nez, & s'ajuste luy-mesme le las dans le col. Mais lors

droit. Incin itere your Biblers, miller Enuiron le mois de May, les femelles descendent de la montagne, & s'approchent du bord de la mer pour y pondre leurs œufs, où la pluspart des masses les accompagnent : d'où vient que depuis ce temps iulqu'au mois d'Aoust, il s'en prend beaucoup plus que dans tont le reste de l'année. Leurs œufs sont cousiours non pairs, depuis treize insqu'à vingt-einq, & les pondent toute à une fois, ils sont de la grosseur des œufs de pigeon, mais un peu plus longs; l'escaille en est blanche & souple comme du parchemin mouillé. Tout le dedans de l'œuf est iaune sans aucum blane ny glaire, & pour quelques bouillons qu'on leur puisse donner, ils me durcissent iamais, principalement si on y mot du beure. Ils sont beaucoup meilleurs que ceux des poulles, & donnent yn goust tres-excellent dans toutes sortes de saulces. Ils font un trou dans le sable pour y pondre leurs œufs, & sy fourrent envierement, & apres audir pondu leurs œufs, ils bouchent le trou & les abandonnent; & ces œufs se connent d'euxmesmes dans la terre. Ces lezards ont la vie si dure, que si on ne sçait l'inuention de les faire mourir, on a toutes les peines du monde à les tuër. I'ay veu frapper plus de cent coups de la teste d'un lezard, tout de la force d'unhomme sur un rocher, sans le pounoir saire mourir. Le secret est de leur source un petit baston, où un poinçon dans les nasseaux; car de expirent sur le champ sans se desburture en saçon quelconque. Au reste, se sont les plus beaux ieus neurs du monde : car on les peut gander viuants sans boine ny manger crois semaines encienes.

Vn bom lezard peut abondamment repaistre quarrehommes, pour assamez qu'ils puissent estre: les semelles sont tousiones plus tendres, plus graf-ses & de meilleur goust que les masles. On a remarqué que ceux qui sont nourriture ordinaire de lezands, ne prostrem & n'engrassiont iamais, au contraire, ils dépendent petit à petit, & deuiennent heriques. Ils sont aussi fort dangereux pour ceux qui ont en la gnosse verolle: carils sont renenir ce mal, quoy qu'autresois on en aix esté parsaidement guery.

De cinq autres especes de petits LeZards.

Il faut encore pour ne tien obmettre, faire icy mention de cinquespeces de lezards, qui ne se mangent point, so desquels ien ay pil remarquer aucu-vellité es mondissippe est en le vellité est en le vellit

ente de la constant d cit, un a contra les peiers du pomée à material. vun fingence plus dis orne occupi de la talle d'un le

Es Anolis ne se rencontrent pas par tous les quartiers de l'isle de la Guadeloupe, mais en certains cantons de pays qu'ils affectent, qui est vers le grand cul-de-sac; ce que ie n'ay point remarqué dans toutes les autres isles, dans lesquelles ils sont par tout vniuersellement. Ils portent vn pied ou pied & demy de longueur, les plus gros n'excedent iamais la grosseur du bras. Ils ont le ventre de couleur de gris cendré, & le dos tanné tirant sur le roux, & le tout rayé de bleu, & la teste toute marquetée comme les autres lezards; mais leur bec est vn peu plus affilé. Ils sont tousiours dans la terre,& n'en sortent qu'à la plus grande chaleur duiour, auquel tempsils viennent ronger les os & les arrestes de poissons qu'on jette deuant la porte. Ils paissent quelquesois l'herbe, principalement les potageres. Si on en tuë quelques-vns, les autres les mettent en pieces, & les mangent sionaux up voup , han

Des Gobes-mouches.

vil on A. aimeindraoil a trung smith will !!

Es Gobes mouches sont petits lezards, guere plus gros que le doigr, & tat soit peu plus longs. Les masses sont verts, & les femelles toutes grifes, &

## DES ANIMAVX DE LA TERRE. 353

tiers plus petites que les masses. Ils ne viuent que de mouches & de rauets, qu'ils poursuiuent auec tant d'auidité, qu'ils se précipitent du haut des arbres pour les attraper. C'est l'animal le plus patient que ie vis iamais; car il se tiendra vne demy iournée entière en embuscade, sans se remüer, pour découurir vne mouche, laquelle il n'a pas plustost apperceu, qu'il saute brusquement dessus & l'engloutit toute viue.

Toutes les forests sont tellement remplies de ces petits lezards, qu'à peine trouve-on vn arbre où il n'y en ait plusieurs mesme toutes les maisons en sont si pleines, qu'on ne sçauroit ietter la veue en quelque sieu que ce soit, qu'on n'en descouure quelques-vns. Celanous est non seulement importun, mais perilleux; car ie les ayveu sauter plusieurs sois sur le corporalier, pendant que ie disois la sainte

Messe, pour y prendre des mouches.

Des Rocquets.

#### §. 1 V.

L'he trouve vne autre espece de petits lezards dans quelques petites isles, qui sont dans les culs de-sacs de la Guadeloupe. Les habitans les appellent Rocquets. Ils ont vn pied de long tout au plus: ils sont tout gris, ont l'eschine fort aigue, & portent la que un retroussée sur le dos, comme des chiens. Ceux-cy sont agiles, gaillards, & sont milles petits caracolles autour de vous, iusqu'à venir

Υy

manger les miettes qui vous tombent des mains. Ils se fourrent aussi dans la terre, non pour y pondre leurs œufs, comme les autres lezards, mais pour manger les œufs des autres lezards & des tortuës.

Des Mabouyas.

#### §. V.

Ay veu dans toutes les isles deux autres sortes de lezards, que les Sauuages appellent Maboüyas, qui est vn nom qu'ils donnent communément à tout ce qui fait horreur. Ie ne puis dire autre chose du premier, sinon qu'il est tout à fait semblable aux Squinx marin, qu'il vit comme les autres lezards de mouches & de rauets, & qu'il paroist plus rarement que les autres.

Les seconds n'arrivent iamais à la longueur d'vn pied: ils sont gris, vilains, bouffis, & hideux à voir. Il semble, quand on leur a coupé la queüe, que ce soient de veritables crapaux. Ils se retirent pour l'ordinaire sur des branches d'arbres, sur le faiste & sur les chevrons des cases, & descendent fort rarement en bas. Ils sont redoutez des Sauuages & des François, ie ne sçaurois dire pourquoy, si ce n'est à raison de leur laideur: Car encore bien que lors qu'on les agasse, ils se jettent hardiment sur vous, & s'y attachent si opiniastrement, qu'on a de la peine à les en retirer, ie n'ay iamais oüy dire qu'ils ayent mordu ou fait mourir quelqu'vn. Pendant la

## DES ANIMAVX DE LA TERRE. 355

nuict ils jettent de temps en temps vn cris assez effroyable, qui est vn pronostique infaillible du chan-

gement de temps.

Tous les autres petits lezards sissent à qui mieux mieux tout le long de la nuiet; principalement quand il pleut, vous entendez des millions de sissements confus, qui ne sont pas moins importuns que le coaxement des grenouilles de l'Europe.

Des Couleuvres & autres Serpents, qui se rencontrent dans les deux terres de la Guadeloupe.

## 5. VI.

A diversité des Serpents est si grande dans toutes les Indes, qu'il n'y a pas vne seule isle qui n'ayt ses Serpents dissemblables en forme, en couleur, & en venin. Mais Dieu a regardé la Guadeloupe d'vn œil de bien veillance tres-particuliere, en ce que de trois sortes de serpents qui s'y rencontrent, & qui s'y voyent assez rarement, il n'y en a pas vn seul qui soit veneneux, & qui ayt iamais fait mal à personne par ses morsures.

Les premiers & les plus communs sont de petites couleuvres grizes, qui ne portent iamais plus de deux pieds, ou deux pieds & demy de longueur: elles ne sont guere plus grosses que le poulce, & se trouuent par tous les endroits de l'isse, mais assez rarement. Elles suyent toussours deuant le monde, & les habitans du pays marchent souvent sur elles nuds pieds, sans qu'elles fassent aucun tort. On les prend messine à la main sans aucun danger. Les habitans les sont bouillir pour tirer les vertebres, & s'en sont de tres-beaux cordons.

Les seconds sont certaines couleuvres, dont la peau de dessus le dos est toute marquetée de noir & de jaune, & le ventre est grisastre messé de jaune: celles cy sont plus grandes que les premieres, & ont quel que sois cinq ou six pieds de longueur; & quoy que l'agreable varieté de leur peau recrée la veuë, elles ont vn regard affreux, qui fait quelquesois rebrousser chemin aux plus hardis. Elles repairent pour l'ordinaire és lieux montagneux, secs, pierreux, & arides; d'où vient qu'il y en a beaucoup moins à la Cabsterre de l'isse, qui est la plus plate, moins pierreuse & plus sujete à la pluye, qu'à la Basse-terre. On se sert de leur peau pour faire des baudriers, lesquels sont parfaictement beaux.

Les troisses sont toutes noires, beaucoup plus grosses & plus longues que les deux precedentes. l'en ay veu de plus de sept pieds: elles sont hardies, & tant s'en faut, qu'elles suyent comme les autres; au contraire, elles poursuiuent opinia-strement ceux qui leur sont tord, & sans doute leurs seroient du mal, s'ils ne se dessendoient. I'ay esté deux ou trois sois dans cette peine, non sans de grandes apprehensions.

Toutes ces trois especes de couleuvres se trouuent aussi bien dans la grande terre de la Guadeloupe, que dans la terre habitée; mais elles y sont DES ANIMAVX DE LA TERRE. 357 beaucoup plus grandes. Tant les vnes que les autres viuent de petits lezards & de petits oyseaux, de rauets & de terre.

Des Couleuvres de la Martinique & de saincte Alousie.

#### S. VII.

Déuet, de ce que l'isse de la Martinique, qui n'est distante de la Guadeloupe que de trente lieuës, produist des serpens dangereux, desquels les veneneuses morsures ont desia fait perdre la vie à plusieurs François. Quelques-vns croyent que cela procede de l'intemperie du climat: mais auec peu de sondement, car il se trouve des terres voisines, & presque sous vn mesme degré & paralelle, où neantmoins on ne voit point de semblables serpents. D'autres croyent, auec plus de probabilité que cela vient du terroir qui est extremément pierreux, & tout semblable à celuy dans lequel les vieneres de l'Europe se plaisent dauantage.

Il n'est pas hors de propos de rapporter icy l'opinion des Sauuages sur cette matiere. Quelquesvns d'entr'eux nous ont asseuré, qu'ils tenoient par tradition tres-certaines de leurs Peres, que celavenoit des Arrouagues, nation de la terre ferme, ausquels les Kareibes de nos isses sont vne tres-cruelle guerre. Ceux-là se voyans tourmentez & vexez par les continuelles incursions des nostres, s'auise-

rent d'vne ruse de guerre non commune; mais extremément dommageable & perilleuse à leurs ennemis; c'est qu'ils amasserent grand nombre de ces serpens, lesquels ils enfermerent dans des panniers & callebasses, les apporterent dans l'isse de la Martinique, & là leur donne rent liberté, asin que sans sortir de leur terre, ils pussent par le moyen de ces funestes animaux, leur faire vne guerre immortelle.

Il se rencontre ordinairement dans cette isle trois sortes de serpens fort dangereux : les vns sont gris veloutez & caschetez de noir en plusieurs endroits. Les autres iaunes comme de l'or, & les troisiémes roux: le crois fermement que les gris veloutez sont de veritables viperes, principalement les courtes, qui ne portent guere plus de deux pieds de longueur, & sont que sque fois plus grosses que le bras, & cette grosseur est égale iusqu'à deux ou trois poulces proches de la queuë, laquelle depuis cét endroit se termine tout à coup en pointe : elles ont la teste tres-place & large quasi comme la main, armée de quatre & souvent de huict dents longues d'vn poulce pour l'ordinaire. I'en ay veu & apporté en France de longues comme la moitié du doigt, elles sont pointuës comme des esguilles, & courbées en forme de croc : elles ont vn petit pertuy qui penetre depuis la racine des dents, iusques vers la pointe d'icelles, & c'est par là qu'elles font glisser le venin dans la playe, où la dent se rencontre. The second seco

## DES ANIMAVX DE LA TERRE. 359

Tous les autres serpens tant iaunes que roux, ont la teste en tref, & c'est par cette marque qu'on distingue les serpens dangereux d'auec ceux qu'ine le sont pas, ils sont armez de dents comme celles que i'ay décrites ils ont le corps semblable aux autres serpens, mais d'une si prodigieuse grandeur, qu'il s'en rencontre souvent d'aussi gros que la jambe, & longs de sept à huit pieds.

Tant les vns que les autres naissent souuent d'vne mesme mere ce qui me fait croire que les masses s'accouplent indifferemment auec les femelles de l'vne & l'autre espece : car il fut trouué de mon temps vne de ces viperes, grosse comme la jambe, si foible qu'à peine se pouuoit-elle remüer, au milieu de plus de soixante petits de toutes sortes, qu'elle venoit de mettre bas, & qui tous estoient louuez, & prests à se jetter, & à mordre ceux qui, les approchoient. l'en ay ouvert quelques-vnes, dans lesquelles i ay trouué plus de quarante œufs, presque gros comme le poulce, & plus de cent petits œufs gros comme des lentilles, tous remplis d'vn iaune assez blaffart. Tous ces œufs estoient, reuestus d'vne membrane faite comme vn boyau. Mais il faut remarquer que ces œufs ne sortent iamais du ventre de la mere, & que les petits s'y forment, mangent la coeque & mesme la membrane qui les enuironne, laquelle venant quelquefois à sortir du ventre de la mère, ils vont ronger iusques. proche du nombril: ce qui n'arriue pas à toutes, car il est certain qu'elles viuent apres auoir fait leurs

petits, & que mesme elles enfont plusieurs fois en vne année.

l'ay remarqué dans ces viperes trois sortes de venin differents en couleur & en qualité. Ce venin est enclos dans de petires vesses grosses comme des poix, les que les enuironnent les dents. Les iaunes ont le venin vn peu iaunastre & plus espois que les autres, & celuy-là est le moins dangereux: les grises l'ont comme de l'eau vn peu trouble; & les roux, clair comme de l'eau de roche, & iecroy que c'est le

plus subtil & le plus dangereux.

Tant les vnes que les autres se rencontrent, quoy qu'assez rarement partoutes les parties de l'isle, & celaen toute saison, n'y ayant point de froid qui les oblige à se retirer dans la terre; il est vray qu'aux mois de May & d'Auril, elles paroissent plus frequemment, & les habitans croyent que ce sont les Tourlourous ( qui sont certains petits cancres ) lesquels descendant de la montagne, se fourrent dans les creux des arbres, & les en font sortir. Les rats & les poulles les attirent autour des cases, & vous voyez peu de personnes entrer dans vn poullalier, sans auoir soigneusement regardé de tous costez. Si elles rencontrent vne poulle qui couue, elles le mettent sur les œufs, se font couver par la poulle, iusqu'à ce que les petits soient esclos, lesquels elles aualent tous entiers, & mordent incontinent la poulle, & la font mourir. Elles ont l'industrie de clousser & contrefaire les poulles qui conduisent leurs petits, apres qu'elles ont tué la mere. le l'ay

DES ANIMAVX DE LA TERRE. 361

faire à vne, qui en ma presence, apres auoir tué la poulle, auallaneuf poulets qui auoient plus de trois semaines.

C'est vn signe infaillible qu'elles sont dans vne maison, lors qu'on entend piper les rats: elles les squent aussi fort bien contresaire pour les attrapers elles les auallent tous entiers aussi bien que les Piloris, qui sont quatre sois aussi gros que les rats de l'Europe.

C'est encore vne marque asseurée, qu'il y a vne mauuaise couleuvre en quelque lieu, lors qu'on y voit les petits oyseaux attroupez, criants comme ils sont en France, apres les oyseaux de proye.

Il y a aussi quelques habitans, principalement les Negres, qui les connoissent au flairer, & les esuentent comme les chiens sont la venaison: car elles exhalent dans l'air vne haleine qui sent la marée,

& comme le poisson à moitié gasté.

Les habitans pour se guarantir de ces couleuvres, font du seu la nuiet au milieu de la case; ils disent pour raison qu'elles apprehendent le seu. Mais cela sert de peu, car elles se sourrent sous les cossres dans les recoins de la Case, dans des panniers, dans des barils, & dans autres choses semblables, dans la couverture, & mesme iusques dedans les licts. Vn Gentil homme digne de soy m'a asseuré, que disnant auec vn Prestre de l'isse, il en romba une du haut de la case, au milieu du plat qui estoit sur la table, mais tout cela arrive tres-rarement.

Ceux qui vont à la chasse prennent de grandes

bottes, ce qui sent de pouscar elles ne guarantissent que les jambes, & ne dessendent que de celles qui sont à terre, & non de celles qui sont louuées sur les branches des arbres, ou sur l'éminence de quelque rocher; lesquelles se dardenc indisferemment sur toutes les parties du corps. Les deux derniers qui furent mordus pendant mon sejour dans l'ille, le furent à l'espaule & au bras.

Il est vray que si on ne les touche point, qu'elles n'offensent jamais personne, & mesmo elles passetont sur vous en dormat, sans vous faire aucun tort; mais s'il arriue qu'en passant, ou en vous remuant vous les touchiez, ou que quelque perite branche les heurre, elles se ierrent incontinent sur vous &

vous mordent infailliblement.

Lors qu'elles sont saoûtes, elles dorment d'un si profond formmeil, qu'on les peut prendre, munier, pousser, & traiter assez sudement, sans qu'elles s'éueillent, & cela dure quelquesois 3 iones & 3 nuits.

S'il attime qu'vn boumne en soit morda sort loin dans les bois, estant seul, il est en danger de la vie; carquelque ligature qu'il puisse faire au dessus de la playe, dans vne heure ou deux de temps, le venin hay gaigne le cœur, les Syncopes le prennens, & il combe pour ne se iamais releuer, s'il n'est promptement secousu. La premiere chose qu'on fait pour penser les personnes atteintes de ces veneneuses morfuces, est de faire promprement vae ligature au dessus de la playe, prenant toutefois garde de ne pastrop ferrer, dautant que cela peut nuite au bles-

## DES ANIMAYX DE LA THRRE. 363

se. Puis on applique vae ventouse sur la playe vosc l'ayant esté on fait trois ou quatre scarifications sur la playe, apres quoy on applique derechef la ventoule julqu'à trois ou quatre fois; & cela attire tout le venin. Cela fair on met un emplastre de cheriaque sur la playe. Cependant, il faut anoir soin de faire prendre du theriaque, ou quelqu'autre potion cordiale au malade, & de le tenir chandements car tous les elprits le retirent au cœur, & laissent toutes les parties du malade fort froides & disposées à la corruption.

Voila les remedes ordinaires, mais la charité moblige pour la consolation des habitans de cette isle, & pour m'acquiter en partie des obligations extrémes que je leur ay, d'en coucher icy quelqu'autres par écrit plus faciles, & desquels vn chacun se pourraseruir sans about recours au Chirurgien.

Le premier est de couper la teste de la couleuvre, la broyer & l'appliquer sur la playe, sur laquel+ le il faut faire quelques legeres incisions. Celuy-cy est pour ceux qui sont mordus dans les bois, & est si asseuré que Mathiole le tient pour le plus certain. Lineman : 2 of this ...

Vn autre cres-asseuré est de plumer le derriere d'un gros poulet, (& apres auoir fait l'incisson sion veut) l'appliquer immediatement sur la playe, il: attirera cellement le venin par le fondement, qu'il mourra entre les mains de celuy qui l'applique. Celuy-là mort, il fauten remettre vn second, & ainsi consecutivement jusqu'à ce que le poulet ne

meure plus. La chaux viue messée auec de l'huille & du miel, & appliquée en forme d'emplastre sur la playe, est encore vn tres-excellent remede: il ne faut pas neantmoins obmettre, tant en se seruant de ce remede que des precedents, de donner du theriaque ou autre potion confortatiue au malade, de peur que le venin ne gaigne le cœur auparauant

que le remede opere.

Outre ces remedes, i'en ay trouué plusieurs autres, que la commodité rendra plus considerables; car ils sont tousiours presents dans toutes les Indes; comme les feuilles de petun vert pillées & appliquées sur la playe: deux ou trois gousses d'ail pour manger, & quelqu'autres broyées & mises en forme d'emplastre sur la morsure. La cendre de sarment de vigne dissoute auec de l'huile rosat & appliquée sur le mal: le poids d'vn escu de suc de mouron pris dans du vin blac, ou dans de l'eau, si le malade a la siévre, empesche que ce venin ne gaigne le cœur : le suc de la Betoine pris en mesme quantité & en la mesme façon, a le mesme esser: le bouillon de toute sorte de Polliot ou de tin, est encore vn assez bon remede: les feuilles de moutarde, broyées & apliquée sur la blessure y seruent aussi beaucoup. D'Alechamps donne encore plus de cent sorte de remede.

Mais le principal & le plus excellent de tous, est vne plante que i'ay oublié de décrire dans matroisième partie, elle est fort commune dans toutes nos illes, & son seul nom rémoigne assez les proprietez

## DES ANIMAVX DE LA TERRE. 365

admirables desquelles Dieu l'a douée. On l'appelle bois de Couleuvres, dautant que ses branches coupées par morceaux ont la forme de serpent : elle rampe sur les arbres, qu'elle enuironne comme faitle lierre: Sa feiille est toute découpée & percée de trous en diuers endroits. Tous les Autheurs qui ont écrit de cette plante, asseurent qu'il y a vn telle antipathie entre les serpens & elle, qu'ils la fuyent, qu'ils ne mordent iamais ceux qui la portent en la main ou sur eux, qu'ils creuent & meurentsi-tost qu'ils en sont touchez: l'ay veu dans l'isse de la Martinique proche des Magazins, vn arbre tout couuert de cette plante, & sept ou huick serpens aux pieds morts & creuez.

Le dernier & le plus efficace de tous, selon l'aduis des plus fameux Medecins de la Faculté de Paris, ausquels ie l'ay communiqué est d'vser tous les mois d'vne poudre composée des rates & des cœurs des serpens ou viperes, en prenant le poid de quinze ou vingt grains dans vn bouillon, ou dans quelqu'autre liqueur: S'il arriue que celuy qui vse de cette poudre, soit mordu de ces dangereuses bestes, le venin n'aura aucune prise sur luy. Pour le regard de ceux qui ne pourront ou ne voudront s'assujettir à vser de ce souuerain remede tous les mois ; si par mal-heur ils viennent à estre mordus, il en doiuent prendre incontinent le poid d'vn escu. Et c'est le plus asseuré contrepoison qui soit au

monde,

Quelques-vns se messent de succer les morsures, Zz iij

& en titer le sang & le venin tout ensemble: Quoy que cela soit bon, c'est vne chose si dangereuse, que iene conseille à personne de s'en servir, qu'au deffaut de tout autre remede; car si le succeur a la moindre égratigneure autour des géciues, ou dans la bouche, ou qu'il aualle la moindre parcelle de sa saliue enuenimée, il est certain qu'il en mourera sur le champ, comme il arriua à vn Negre de Monsieur le Gouverneur de la Martinique, qui voulant secourir vn Saunage mordu d'vne couleuvre, en luy sucçant le venin de l'espaule, s'enuenima le cœur, & comba mort à les pieds en luy sauuant la vie.

Des estranges grenouilles de l'îsle de la Martinique.

#### §. VIII.

CI ce que Mathiole asseure des grenouilles au D'chapitre quarante-huitième de ses Comentaires sur Dioscoride est vray, il faut auoüer (quand il n'y auroit aucun remede, pour les morsures des couleuvres de la Martinique) que la Prouidence diuincy a suffisamment pourueu; par des grenouilles d'vne si prodigieuse grandeur, qu'vne seule peu suffisamment & abondamment repaistre vn homme à son disner.

Cét Autheur asseure, que c'est vn souverain remede contre les morsures de toutes sortes de serpens (horsmis l'aspic) que d'vser de grenouilles bouillies, humant premierement le bouillon, man-

### DES ANIMAVX DE LA TERRE. 367

geant par-apres la chair, & appliquant les grenouilles fraischement ouuertes par le ventre sur la

playe.

l'ay veu quelques-vnes de ces grenouilles qui portoient plus de quatorze poulces de longueur, & larges à proportion elles repairent non seulement le long des rinières, mais par tout, dans les bois les plus éloignez des eaux. Elles ne coaxent pas comme celles de l'Europe, mais pendant la nuichelles aboyent comme des chiens.

Elles font leurs petits dans des souches d'arbres à moitié pourris; & pour ce faire, elles jettent pre-misrement large commé la main d'éseume blanche comme la neige, & dessus ce premier lichelles pondent six, buit, dix & douze œus, tantost plus, tantost moirs, lesquels sont gros comme des grains de Cotiandre, & de couleur d'orange : elles sont ainsi plusseurs sicts, insqu'à ce que cela soit gros comme la reste, & les connent de temps en temps; insqu'à ce qu'ils soient eselos.

Quelques vns les ont voulu faire passer pour des érapaux, mais sans fondement, car elles ont route la forme des grenouilles, & sautent quelquesois de la haureur d'vn homme, rous les habitans en

mangent, & ie les ay trouuétres-excellentes.

Ces grenouilles ne se rencontrent pas dans la Guadeloupe, mais seulement de pétites qui ne sont pas plus grosses que le pousce ny plus larges; & en core si rarement que ie n'y en ay veu que cinq ou six, pendant le temps que i y ay demeuré.

De toutes sortes de Crables ou Cancres, qui se trouvent dans l'isse de la Guadeloupe, & aux environs.

#### §. X.

A mesme Prouidence qui repeut l'espace de quarante ans, le peuple d'Israël de la Manne du Ciel, dans cette vaste solitude des deserts en l'Arabie, tire auec la mesme bonté des entrailles de la terre de la Guadeloupe, & de plusieurs autres isles vne Manne viuante & perpetuelle, sans le secours de laquelle plusieurs habitans de cette isle souffriroient beaucoup: car pour ne point déguiser la verité, tout ce que i'ay dit cy-deuant du gibier, de la chasse, des animaux, & de la pesche des poissons, ne se rencontre que chez les plus aisez; &si encore la pluspart du temps ils sont contraints de deux choses l'une, ou de manger leur pain sec, ou d'auoir recours aux Crables, aussi bien que les plus indigents. Tous les Indiens, tant de cette ise que des autres, ne viuent presque que de cela. En vn mot, quand toutes choses manquent, ce qui arriue assez souuent, les Crables ne manquent iamais à ceux qui veulent prendre la peine de chercher leur vie.

C'est vne chose tout à fait digne d'admiration, de les voir descendre de la montagne, enuiron le mois d'Auril ou de May, lors que les premieres pluyes commencent à tomber; car alors elles sortent toutes des creux des arbres, des souches pourries,

#### DES ANIMAVX DE LA TERRE. 36x

ries, de dessous des rochers, & d'une infinité de trous qu'elles font elles messant dans la terre. On envoit la terre couverte, en sorte qu'il se faut faire place, & les chasser de uaut soy pour pouvoir mettre le pied à terre, sans en escraser quelqu'une.

destier du peu de durée de la pluye; car la pluspart se range le long destiuieres, & des rapinos les plus humides, pour au casque la pluye leur manque, se pouvoir retirer dans les lieux plus frais, & estre à l'abry des chaleurs qui leur sont tout à fair contraires.

Toute cette descente se sait auectant d'ordre, qu'encor bien que le seul instinct naturel y agisse, il semble toutefois que la conduite d'un experimenté Mareschal de Camp y soitemployée. Elles se divisent pour l'ordinaire en trois bandes; dont la premiere n'est composée que de masses, qui sont plus gros, plus forts, & plus robustas que les femelles, & consequemment obligez à s'exposer non seulement aux iniures du temps, & à frayer le chemin; mais encore à essuyer toutes les disficultez & les estranges massacres, que les habitans en font dans cespremier rencontre. Coux-cy qui sont comme l'auantgarde de l'armée, sont souuent arrestez par le dessaut de la pluye, & contraints de faire halte & autant de stations & de nouveaux logemens, qu'il y a de nouueaux changemens dedans

Cependant, tout le gros de l'armée, qui n'est presque composé que de femelles, se tient clos & couuert dans les montagnes, iusqu'àcesque le temps: soit entierement disposé à la pluye: Alors elles se mettent en campagne, & font comme des batailes lons, longs d'vne lieuë ou lieuë & demie, & larges de quarante ou cinquante pas, sisserrez qu'à peine peut-on découurir la terre.

Trois ou quatre jours apres suit l'arriere-garde, qui est composé de masses & de femelles, en mesme ordre & en aussi grand nombre que les autres. Or comme dans les armées tout le monde ne marche pas en ordre, & ne tient pas vne mesme route: de mesme, outre le grand nombre de ces bataillons qui suiuent le cours des riuieres & des rauines, tous les bois en sont remplis, mais vn peu plus clairement, que dans les lieux où passent les trouppess Elles marchent fort lentement toute la nuict, & le iour quand il pleut, & s'exposent fortrarement au Soleil. Que s'il arriue qu'elles fassent rencontre de quelque pays découuerr & sans abry, & qu'il fasse tant soit peu de Soleil; elles s'arrestent toutes à la liziere du bois, & attendent que la nuist soit venuë pour le passer. Si quelqu'vn s'approche du gros & leur donne l'épouuente; elles font une retraite confuse & en reculon, presentant toussours les armes en auant, qui sont deux certaines tenailles, ou mordans dagereux, qui serrent iufqu'à emporter la piece, & faire jeter les hauts cris à ceux qui en sont atrapez: elles frappent de temps en temps ces mordans

## DES ANIMAVX DE LA TERRE. 371

l'un contre l'autre, comme pour menacer 3& font tant de bruit; & un si estrange tric trac en s'entreheurtant de leurs escailles, qu'on croyroit entendre le cliquetis des corselets & des tassettes d'un Regiment de Suisses qui marchent.

S'il arriue pendant cette descente que la pluye cesse, & que le temps se metre tout à fait au beau, (cequi estassezordinaire) elles font vne halte generale, & chacun prend logis où il peut, qui sous des racines, qui sous des arbres creux : celles qui ne trouuent point de logis tout fait, prennent la peine d'en faire elles-mesmes, & remiient tellement la terre, que par tout où le grosse rencontre, on y enfonce iusqu'à my-jambe. Cependant, les habitans qui ne souhaitent autre chose que de les voir arrestez en chemin, leurs font bien cherement payer les logis; car tout le monde fait bonne chere à leurs despens, & à peine se trouue-il vne case, où on n'en fasse mourir plus de cent par iour; car pour lors on jette tous les corps, & on se contente d'vn amas de petits œufs quasi imperceptibles, desquels elles ont gros comme le poulce à chaque costé de l'estomach, qui sont fort nourrissants & de tresbon goust. Il se rencontre quelques années dans lesquelles par l'interruption des pluyes, elles sont deux ou trois mois à faire le voyage : mais il ne faut que huir oudixiours de remps pluuieux, pour leur faire vuider leurs œufs, se baigner dans la mer, & remonter promptement à la montagne.

Tout le corps de cétanimal semble n'estre com-

posé que de deux mains troncquées par le milieu, & rejointes ensemble; car des deux costez vous y voyez les quatre doigts, & les deux mordants qui servent comme de poulce. Tout le reste du corps est couvert d'vne escaille large comme la main, releuée en bosse, sur la déuanture de la quelle sont enchassez deux petits yeux, longs, & gros comme des grains d'orge, transparants comme du cristal, & solides comme de la corne. Vn peu au dessous est la gueulle, couverte de quelques barbillons, sous lesquels sont deux dents larges comme la moitié de longle, tranchentes & blanches comme de la neige : elles ne font passituées comme les machoires des autres animaux, en haut & en bas; mais aux deux costez & sentreioignent comme des fers de ciseaux, & auecces dents qu'elles coupent & sisellent des seuilles, les fruicts, & les bois pourris, qui sont leur noutriture ordinaire.

liqueur espoisse, grasse, & sibreuse, de laquelle les habitans sont d'assez bons sanpiquets. Au milieu de cette liqueur, que des habitans appellent Tanmaly, est ce qu'ils nonment (à sisson dessonanteit tume ) lessel de l'animal, quin est pouttant autre chose que son estomiach, dans lequel tout ce qu'elles mangent, se digent el les sanposé d'une peau ou membrane assez desse el lesse composé d'une peau ou membrane assez desse el les son est gros deux petits ossellets ou cattilages, de les forme de l'este composé d'une peau fois comme le poulce, de l'anima en la son est de l'este caille en le poulce, de l'anima en la son est de l'este caille en la cattilage en la son en le poulce, de l'anima en la son el l'este caille en le son el de l'este caille en le son en la son el de l'este caille en le son en le poulce, de l'anima en la son el l'este caille en le son en le poulce, de l'anima en la son en le son el le son el le se la serie de l'este caille en le son el de l'anima en le son el le se le

11 SAA

## DESANIMAVX DE LA TERRE. 373

Les masses a les semelles, ont au dessous du corps vn certain plastron composé de diuerses pieces, ajustées comme les tassettes d'vn corcelet, sous léquelil y a cinq ou six barbillons de chaque costé. Il y a vn petit pertuis large comme le tuyau d'vne plume, qui sort immediatement de l'estomach, & passant par le milieu de ce plastron, se vient terminer à la sin: C'est par cét endroit qu'elles vuident leurs excrements. Cét animal n'a point de sang; mais au lieu de sang, il sort de leurs blessures vne cau claite, qui s'espoissit comme de la gelée, & se caille.

Celles dont ie parle à present, sont pour l'ordinaire toutes violettes; mais il s'entrouue quantité qui sont agreablement diuersissées & panachées de bleu, de blanc, & de violet. Voila la plus exacte description que ien puisse faire. Retournons à ce qui se passe, lors qu'elles sont descendues de la montagne.

On pourroit icy asseurer, que la mesmene cessité qui fait sortir les tortues de la mer, pour se des charger de leurs œufs sur lariue, fait descendre les Crables de la montagne pour se décharger dés leurs dans la mer, comme dans le lieu où elles prennent naissance, aussi bien que les tortues sur la terre mais qui voudra éplucher la chose de plus prés, & aueciplus de curiosité, trouvera que les seules semelles des tortues viennent à terre, & que les masses, ny les petits n'y abordent iamais mais toutes les Crables del'isle, grands & petits, masses &

AAa iij

femelles, viennent indifferemment tous les ans vne fois se baigner en la mer; & cela sans doute pour rendre quelque sorte d'homage à celle qui leur a donné la vie, & puiser dans le sein de leur mere des forces & des qualitez occultes, qui les disposent à vne nouuelle renaissance, la quelle leur arriue vne fois tous les ans, ainsi que nous vertons dans la suite de cette description.

Si-tost qu'elles sont arriuées au bord de la mer, elles se laissent couurir par deux ou trois fois des premieres vagues qui battent sur la riue, & se retirent incontinent, s'en allant chercher logis pour se reposer. Cependant, les œufs des femelles grossissent, sortent du corps, & s'attachent aux barbillons qui sont sous le plastron, que nous auons décrit. Il y en a pour l'ordinaire l'espoisseur d'vn gros œuf de poulle, & sont semblables à la rocque des harents. Pour lors on n'en fait plus de cas, comme ayant beaucoup perdu de leur goust. Quelques iours apres elles se vont toutes baigner pour la secondefois dans la mer, & y secoüent leurs œufs, desquels plus des deux tiers sont à l'instant deuorez par certains petits poissons, que les Sauuages appellent Tytiri, desquels pour lots la mer est toute noire le long de la riue.

le ne sçay ce que la mer opere sur ces animaux; mais la pluspart sortent de ce second bain si foibles & si attenuées, qu'à peine peuuent-elles marcher: elles deuiennent maigres, & leur chair mesme change de couleur, d'où vient qu'vne grande

## DES ANIMAVX DE LA TERRE. 375

partie ne remontent pas si-tost aux montagnes, mais elles se rengraissent dans le plat-pays. Elles se couplent toutes au sortir de la mer, & apres s'estre remises dans leur enbompoint, elles font des trous dans la terre, qu'elles bouchent si bien de la mesme terre & defeuilles, qu'il n'y peut entrer aucun air. Là selles se dépoüillent de leurs anciennes escailles, & ensemble de la carcasse de leurs os, qui sont tourefois inseparables des escailles, sans en faire aucunerupture. Cependant, elles la laissent si entiere, qu'à peine peut-on connoistre le lieu par où elles. sont sorties. Or cela est moins conceuable à ceux qui sçauent de combien de jointures, de coings, de recoings, & d'os entremellez les vns dans les autres, est composé le corps d'vne Crable, que de conceuoir la carcasse ou sque lette d'vn homme dépoüillé desachair, sans aucune lesson, ny rupture de ia peau.

La Crable demeure donc pres de son escaille sans aucun mouvement, & quoy que ie ne dise pas sans aucun sentiment, l'ose bien asseurer quelle est plus de six iours sans le faire connoistre. Pendant qu'elles sont en cét estat, elles n'ont point d'amertume dans l'estomach, le Taumaly entest iaune comme de l'or. Elles sont grasses, pleines & en tres bon point, & c'est bien le plus excellent & le plus delicieux manger qu'vne Crable hourcière, (c'est ainsi qu'on les appellé, lors qu'elles sont en cét estat) qu'on se puisse imaginer. Elles ne sont pour lors reuestuës que d'yne peau extremément delicate, la-

3170 M

quelle par succession de temps s'endurcit & se fore me en escaille. Elles ont en ce temps là quatre pietres grosses comme des febues de bresil, blanches comme neige, attachées au dessous de l'estomach, lesquelles se fondent & se dissipent, à mesure que l'escaille s'endurcit, & se perdent entierement, quandelle a atteint sa perfection. On asseure que ces pierres fontietter le grauier des reins: mais elles sont fort desagreables à prendre, & excitent à vomir. I'en ay veu faire l'experience à plusieurs auec plus de peine que de profit.

Voila à peu prés tout ce qui se peut dire de cette sorte de Crable. Il y en a encore deux autres sortes; sçauoir, les Crables blanches & les Tourlourous, ausquels tout ce que nous anons dit cy-dessus convient, excepté que les Crables blanches excedent tellement les autres en grandeur, qu'vne seule en vaut trois des precedentes. Elles ont vn gros mordan large comme la main, où il y a plus à manger qu'à la plus puissante Crable violette. Elles ne repais rent point aux montagnes, nese plaisent que dans la fange & dans la bouë, le long des riuieres, des estangs, & dans les lieux marescageux, desquels elles retiennent tousours quelque goust. In Lando serve

Les Tourlourous sont les plus petits & les moins cstimez: ils sont de couleur de feu, & ont vne tache noire sur le dos, qui releue beaucoup l'éclar de cette couleur. Les habitans de la Guadeloupe n'en veulent point manger, & croyent qu'ils donnent le flux desang; mais vn chacun en mange dans la

Marti-

DES ANIMAVX DE LA TERRE. 377
Martinique au desfaut des autres qui s'y rencontrent tres-rarement.

Les vnes & les autres sont sujettes à quelques maladies, dont il se faut tres soigneusement données de garde, parce qu'il en peut arriver de tresgrands accidents, comme il est arrive à plusieurs habitans, qui ont presque perdu la vie pour auoir mangé des Crables mandoiées, (c'est ainsi qu'on les nomme quand elles sont entachées de ces maladies.) Pour connoistre cela, il faut regarder au Taumaly; s'il est laicteux, s'il se fond, s'il se reduit en eau blanche; en sin, si la Crable est legere, pour lors il la faut ietter comme vn dangereux venin.

Elles peuvent encore causer les mesmes accidents, quand elles mangent de la Mancenille; c'est pour quoy, il faut prendre garde aux dents & au Taumaly, & mesme au dedans du corps, qui deuient brussé & noir comme du charbon. Et quoy que cette noirceur seur arrive quand elles se nour issent de pommes de Genipa, cela neant moins se peut aisément connoistre; car cesses cy ont le Taumaly serme, sont grasses, pleines, & entres-bon point; &

celles-là ont tout le contraire.

Ces animaux ont vue faculté qui ne doit éstre enuiée que des coupeurs de bourse, où de ceux que le Preuost tient dessa au coller: C'est que si vous les prenez par vu mordan ou par vue patte, elles s'en dessont comme bon seur semble, les détachent de la sointure, aussi proprement que si on les auoit coupez auec vu rasoir, vous les la issent dans la

BBb

main & se sauuent, & s'ilen est besoin, elles les quitent toutes les vnes apres les autres. Jugez si semblables gens ne doiuent pas souhaiter vne chose qui leur seroit si necessaire. Si elles sont blessées à vn mordan ou à vne patte, elles extirpent promptement le membre & le mal tout ensemble, sans auoir besoin de l'assistance de quelqu'expert Chirurgien. Tous ces membres coupez leur reuiennent au bout de l'an, ou au moins d'autres en leur place.

Des Soldats ou Cancelles.

E Soldat est vne espece de petit cancre, long de trois ou quatre poulces au plus; il a la moitié du corps semblable à vne sauterelle marine, mais reuestud'une escaille un peuplus dure: quatre pieds assez semblables à ceux d'vne Crable: deux mordans, dont l'vn n'est pas plus gros qu'vn de ses pieds, & l'autre est plus large que le poulce, rond, & quiserre estrangement. Tout le reste du corps n'est qu'vn certain boudin, d'vne peau assez rude & espoisse, gros comme le doigt, & long de la moitié, ou vn peu plus. An bout il y a vne petite queuë, composée de trois petits ongles, ou trois petites escailles, comme la queuë d'vne saulterelle de mer. Toute cette moitié du corps est remplie d'vn Taumaly, semblable à celuy qui se trouve dans la coquille d'vne Crable; mais rouge, & qui estant exposé au feu ou au Soleil se fond, & se resoud en

### DES ANIMAVX DE LA TERRE. 379

huille, qui est vi veritable baûme pour les playes recentes. I'en ay fait moy-melme l'experience sur plusieurs personnes, auec de tres-heureux succez. Tous les habitans en font grand cas, & s'en trouve peu qui n'en fassent prouision.

Ils descendent tous les ans vne fois au bord de la mer, nonpour s'y baigner & y faire leurs petits, comme les Crables, car ie crois qu'ils naissent à terre; mais pour y changer de coquille, car la nature qui les fait naistre le derriere tout nud, leur a donné l'instinct d'y pouruoir en naissant, car à peine sont ils au monde qu'vn chacun d'eux cherche vne petite coquille, proportionnée à sa grandeur, fourre son derriere dedans, l'ajuste sur soy, & ainsi reuestu des dépoüilles d'autruy, & armez comme des soldats de ces coquilles estrangeres, ils gagnent la montagne, repairent dans les rochers & dans des arbres creux comme font les Crables, & viuent comme elles de feuilles de bois pourris & de fruits; mais sur tout de pommes de Mancenille. D'où vient (encore que nos habitans en mangent, & les estiment fort) qu'ils sont tres-dangereux. l'ay vne fois pensé rendre l'ame, pour en auoir mangé deux dans la grande terre sous des Mancenilles.

Cependant, nos soldats croissent dans la montagne, & la coquille, qui n'a pas esté expressément faite pour eux, commence à les presser & à leur ser-rer si estroitement le derriere, qu'ils sont contraints de descendre au bord de la mer, pour changer de maison. Les curioux qui ont pris garde à ce qui se

BBb ij

passe dans ce changement, auoüeront ingenuëment auec moy qu'il y a vn plaisir extréme à les voir faire. Ils s'arrestent à toutes les coquilles qu'ils rencontrent, les considerent attentiuement, & en ayant rencontré quelqu'une qu'ils croyent leur estre propre, ils quittent incontinent la vieille, & fourrent si promptement le derriere dedans l'autre, qu'il semble que l'air leur fasse mal, ou qu'ils ayent honte de le montrer à nud.

Si deux se rencontrent en mesme temps dépouillez, pour entrer en vne mesme coquille, ils s'entremordent & se battent, iusqu'à ce qu'en fin le plus foible cede, & quitte la coquille au plus fort, qui en estant reuestu fait trois ou quarre caracoles sur le riuage; que s'il trouue que cene soit pas son fait, il la quitte & recourt promptement à son ancienne, & en va chercher vne autre ailleurs. Ils changent fouuent iusqu'à cinq ou six fois, auant que d'en trouuer vne propre.

Ils portent dans leurs coquilles enuiron vn e demy eueillerée d'eau claire, laquelle est vn souuerain remede contre les pustules & vesies, que le laict ou l'eau qui tombe de dessus les branches de Mancenilles, fait esseuer sur la peausion orrest de mandre de

Quand il a vue fois mordu de son gros mordan, on le tuëroit plustost que de lux faire lascher prise. Vn de ces soldats m'ayant vne fois pris par le bout du doigt, me sit par l'espace de deux heures soussir d'estranges douleurs, sans que i'y pusse apporter aucun remede. l'ay depuis appris qu'il me faut que luy

ii dad

## DES ANIMAVX DE LA TERRE. 381

chausser la coquille: caralors non seulement il démord, mais mesme abandonne sa maison & se sauue.

Des Scorpions de l'isle de la Guadeloupe.

Lieban en le mang. Lexie

TLy a dans la Guadeloupe vn grand nombre de Scorpions gris, & tous semblables à ceux qu'on trouue en France; mais, graces à Dieu, les picqueures n'en font pas mortelles. l'en ay esté picqué plusieurs fois; entrautres, i'en fus picqué vn iour en dormant, vis à vis du cœur, ou ayant senty la douleur, i'y portay incontinent la main, i en fus picqué pour vne seconde fois au bout du doigt; mais cette picqueure me sit beaucoup plus de mal, que celle que ie receu sur le cœur, laquelle ne me causa qu'vne petite ensleure large comme vn quart-d'escu: mais de l'autre, non seulement le doigt, mais tout le bras m'ensta iusques dessous l'aisselle, sous laquel. le il se sie vne glande grosse comme vn œuf de pi-geon, & le bras ne dementa tout tremblant l'espace de vingt-quatre heures, apres lesquelles tout se dissipa, sans que i y appliquasse aucun remede. Ils sont ordinairement dans du bois pourry, dans les lures, & bien souvent dans les costres où il y a du linger and the approximation of the area of the area

Lay remarqué que les semelles pour faire leurs petits, tissent vne petite toile large comme l'ongle, d'un sil qu'elles tirent de leurs corps comme les BBb iij arraignées, & y pondent onze œufs guere plus gros que des pointes d'épingles: elles portent cela par tout auec soy, iusqu'à ce que les petits soient esclos, & austi-tost qu'ils sont au monde, si on les essa-rouche, ils gaignent le dos de la mere, laquelle recourbant sa queuë par dessuseux, les dessend de son aiguillon.

le ne sçay s'ils changent de peau comme les Crables de coquilles, mais on trouve dans des liures quantité de peaux de Scorpions, vuides & toutes

entieres.

Des Araignées & principalement d'une horrible & monstreuse espece, que i ay veu dans l'isle de la Martinique.

#### S. XII.

Les fortes dans la Guadeloupe, aussi bien que dans la France. Elles ont presque toutes de petites bourses d'vne estosse qui semble estre d'vn cuyr bien delicat. Là dedans elles pondent leurs œus, & se tiennent dessus pour les couuer: Quoy qu'il s'en trouue qui les portent tousiours auec soy, iusqu'à ce qu'ils soient éclos, comme les Scorpions. I'en ay trouué plusieurs dans les bois qui ne sont pas communes: elles sont toutes plates, & pas plus espoisses qu'vn teston, larges d'vn poulce, & longues d'vn poulce & demy. Elles sont toutes grizes, & ont les

### DES ANIMAVX DE LA TERRE. 383

jambes fort courtes, dures, & herislées comme les

griffes d'vn cerfvolant.

Mais sur tout celles que i'ay veu dans l'isse de la Martinique, doiuent estre épluchées de plus prés. Car ie ne crois pas qu'au reste du monde, il s'en trouue de plus prodigieuses. Le corps de cette araignée est composé de deux parties, dont la partie posterieure, qui semble estre le ventre, est presque de la grosseur d'vn œuf de poulle, toute veluë d'vn poil noire, & herisse & assez long. La partie de deuant est vn peu plus courte, maisaussi grosse & toute couuerte du mesme poil. Au milieu du dos il y a vne petite ouuerture ronde, comme pour fourer vn pois, toute enuironnée d'vn poil vn peu plus long que celuy du corps. De chaque costé de cette partie sortent einq pieds plus longs que les doigts, velus, & a quatre iointures, sans celles qui les ioignent au corps, & à chacun d'iceux vne petite pince ou mordan de corne rousse & fort dure, & deux dents dans la gueulle de la mesme estoffe, longues comme la moitié d'une épingle, courbées, & affilées comme des éguilles.

I'en ay trouvé encore quelques-vnes dans des Ananas, toutes semblables; mais vn peu plus petites, & qui auoient vne partie du poil de dessus le corps tout vert. Quelques habitans apprehendent cétanimal, & asseurent qu'il est autant ou plus dangereux que les viperes de la mesme isle. On en recherche fort curieusement les dents, & on dit que de se seroter souvent aucc elles, guarantir du mal

de dents.

Des Fourmis.

T'Ay remarqué quatre ou cinq sortes de fourmis L dans la Guadeloupe, extremement importuns à ses habitans; carquoy qu'il n'y ayt point d'Hyuer qui les oblige à se pouruoir pendant le temps de la recolte pour cette saison, où il semble que non sculement toutes choses leur doinét manquer; mais qu'ils soient contraints sur peine de la vie de garder prison dans les entrailles de la terre, ou ils seroient bien milles siecles auant qu'on les secourut d'vn seul grain de bled: si est-ce neantmoins que les fourmis de ces isles, trauaillent auecautant de soin & de preuoyance tout le long de l'année, à faire amas & prouision de toutes les graines qu'on seme, que s'ilsestoient sujets aux mesmes rigueurs que ceux de l'Europe. Et quoy que cette incommodité ne soit pas la plus sensible de celles qu'ils causent, c'est pourtant la plus dommageable aux habitans; car qu'ils sement auiourd'huy vn beau quarreau de plante de petun, si les fourmis y donnent, en vne nui a tout est enleué, sans qu'il y vienne vne seule plante à bien. l'ay veu de pauures habitans quali reduits au desespoir à cette occasion; & cela n'arriue pas seulement au petun, mais à toute autre sorte de graine.

Ceux dont ie parle sont petits fourmis noirs, assex semblables à ceux que l'on voit le plus com-

## DES ANIMAVX DE LA TERRE. 3836

munément dans l'Europé : mais ils sont en signande quantité que cela est quasi inconceuable p desorte qu'on ne peut garder ny consitures, ny fruicts meurs, ny viande cuitte ou crue, ny aucune sorte d'huille ou de graisse, qu'ils n'en soient incontinent tout remplis, & cela en quelque lieu qu'on les puisse mettre, quand se seroit au dessus du seu. I'en ay veu bien souuent nos tables si couvertes, que nous estions contraints de les abandonner à leur importunité. S'ils prennent vne sois la route du lict, il faut faire estat de le changer de lieu, ou de ne iamais dormir en repos.

Il y a deux autres sortes de petits sourmis rouges, pasplus gros que des pointes d'épingles; ils
ne sont pas si communs que les autres. Il y en a
vne espece qui ne mord point, maisilese nichent
pour l'ordinaire dans les coffres où il y a du linge, en si grande quantité, que bien souvent le linge
en demeure rout taché, & se pour it entierement, si
onn'y prend garde quantité.

Les autres qui sont tout semblables aux precedents, ne repairent que dans les bois, & tombent
de dessuilles des arbres; il n'enfaut qu'vn
seul pour donner bien de la practique à vn homme; car s'il gaigne vne fois le collet de la chemise, il ne cesse de mordre en divers endroits, & en
mordant il fait glisser vn certain venin, qui s'étend & se coule entre cuyr & chair, aussi large que
la main, & cause vne démangeaison si douloureuse, qu'on auroit courage de se mettre en pieces à
CC c

force de segratter; & cela dure quelquesois vne matinée entiere.

Une troisième sorte de fourmis tres-dangereux, sont ceux que les habitans appellent Chiens, à cause de leurs morsures. Ils sont longs comme un grain d'auoine, mais deux sois aussi grossils ont deux perites dents comme des aiguillons d'abeilles, desquelles les morsures sont plus douloureuses que celles des Scorpions; mais cela ne dute qu'une heure au plus. Il y en a par tous les endroits de l'isse, non toutes ois en si grande quantité que les autres.

Des Poux de bois.

# S. XIV.

O'N pourroit encore meutre au nombre des fourmis certaines petites bossioles, que les habitans appellent Poux de bois, à raison de ce qu'elles rongent, minent, cauent, & sont pourris le bois où elles s'attachent. Ces poux approchent asset de la forme du sourmy: ils sont blancs, si tendres & si delicats, qu'ils sont recherchez auec grande aus dit des petits oysemus, des poulets, & de tous les petits lezards, comme les phis striands morocaux qu'ils puissent rencontrer, aussont ils iamais qu'à counert.

gallèries, chemins, ou conduite vin peu plus amples que le ruyau d'vne plume, aufquels ils font faire tant de milliers de aburs & de desbours confus,

### DES ANIMAYX DE LA TERRE. 387

qu'en sin ils en composent vie motte plus grosse qu'un demy baril, & ie crois que s'il y auoit un homme assez expert pour déuider toute cette besogne, qu'il s'y trouueroit quelque sois plus d'une lieur dechemin

Au reste, ils sont là dedans comme dans yne petite Republique où ils se multiplient, & comme dans vne petite forteresse, où ils sont à couuert des embusches deleurs ennemis. Si on fait bresche à leurs murailles, ils s'interessent tous pour le bien public, & trauaillent auec tant de diligence à la reparation de cette bresche, qu'en verité il y a de la satisfaction & du plaisir à les contempler dans cét ouurage. On voit auancer leur trauail à veuë d'œil, sans iamais pouuoir comprendre ny apprendre le mestier de ces ouuriers. S'estant vn peu trop multipliez, ils font vne petite galerie ou ligne de communication, rour le long de la Sole jusqu'au premier ioint qu'ils rencontrent, & y bastissent tout de nouveau, & allant ainsi de coing en coing de ioint en ioint, pourrissant tous les lieux où ils satrestent, ils font en peu de temps tomber un bastimenteningnes of the formation of the contract of the contract

C'est vn bon remede pour leurs couper le chemin que d'engraisser d'huille de vache de mes les lieux par où ils passent, & mesme d'enverser sur la motte; car ils la quitent incontinent.

En fin, ces petits animaux vieillissent, & les aisles leurs viennent comme aux fourmis, pour leur ruy-ne; car ils abandonnent leur demeure terrestre

pour semettre dans l'air, au rang des oiseaux, où ils ne viucut qu'vn iour ou deux pour le plus. Leur demeure estant abandonnée, noireit, desseiche, & brusse comme des allumettes. Les habitans appellent cette motte teste de Negre, à cause qu'elle est noire, ronde, & frisée comme la teste d'vn Negre. l'ay veu quelques Chirurgiens qui faisoient suer des hydropiques à la sumée de cette motte ou teste de Negre, auce d'assez bons succez.

Des Chenilles.

i die militario de la processión de la circular de

Es Chenilles font icy des rasses generales deux dou trois sois l'année, & coupent les seuilles de manyoc, de patares, de petun, & d'autres herbages, aussi net que si le seuy auoit passé. Quelques habitans voyant dépouiller les jardins de leurs voisins, se guarantissent du mesme dommage, faisant des lisieres de bois tout le long de leurs habitations, ausquelles ils mettent le seu, de sorte qu'il demeure vne separation de cendre large de trois eu quatre pieds: & cela arreste les chenisses tout court, car elles se laisseront plustost mourir de saim, que de passer par dessus la cendre.

The first apparation of the second and the second

المدافية المسافرة

Des Rauers.

#### S. XVI.

Diables à des hannetons dépoüillez de leurs plus dures aisles; mais vn peu plus plats & plus tendres. Il y en a vne si grande quantité dans la Guadeloupe, que ie ne crois pas qu'il y ayt vne isle dans toute l'Amerique, où il s'en trouue vn si grand nombre; au moins dans celles où i'ay esté, ie n'en ay iamais tant veu. Ces petits animaux font beaucoup de tort aux habitans, ils sont à milliasse dans les cosses, si on ne les visite quasi tous les iours. Ils mangent la cassaue, la viande cuitte, cruë, & mesme salée: mais sur tout ils nous sont beaucoup de tort dans nos Bibliotheques, où ils sont perpetuellement à ronger les liures, qu'ils gastent entierement.

Toutes les poulles du pays sont extremément friandes de ces rauets, & ne viuent presque d'autre chose, aussi ce leur est vne tres-bonne nourriture, & qui les engraisse mieux que tout ce qu'elles pourroient manger.

try floors my cold octors in the cold of the

-Arraghann and inches and a little and a second of

ENTER A CCC iii

Des Vermines : comme Pouxes Puces.

#### S. XVII.

I Es Poux & les Puees sont aus rares dans toutes ces isles, comme ils som communs dans les Hospitaux, & dans les Corps de gardes de l'Europe; car pourueu qu'on se puisse renir nettement, onnen voitiamais sur soy, si con est quelques-vns à la reste; mais cela est extremement

le croy que les Sauuages & les Negres se feruent d'une huille qu'ils tirent du Ricinus, ou Figuier d'enfer, pour le guarantir des poux.

# Des Chiques. §. XVIII.

TE ne sçay ce que la terre de toutes ces isles a de Amalin; mais il s'y engendre & se leue de la poussiere la plus volage & la plus échauffée du Soleil, certains (s'il faut ainsi dire) petits atomes animez, que les habitans appellent. Chiques, qui sont de petites bestes, guere plus grosses que des eirons, toutes semblables à de petites puces, & qui sautent comme elles, & ie crois mesme que s'en est vne espece : cela se fiche dans la chair, auec vne démangeaisonsi douloureuse, qu'ils font perdre patience aux plus gens de bien. Ils s'attaquent pour l'ordinaire au dessous des ongles des pieds, qui est vn

### DES ANIMAVX DE LA TERRE. 396

endroit fort sensible, à l'entout des talons, & au costé de la plante des pieds, ils se cachent entierement dans la chair, & y grossissement entiere ment dans la chair, & y grossissement en deux ou trois iours, comme de petits pois, de sorte que pour les tirer, il faut decerner auec beaucoup de douleur la chair tout autour auec des épingles, auec des aiguilles, ou auec vir canif; si bien que la Chique tirée, il reste vn trou qui quelquesois s'appostume & se forme en vloere malin tres-difficile à guarir.

Si on n'est fort diligent à les tirer, elles le remplissent de lentes, desquelles il se forme autant de chiques, qui toutes prennent place auprés du lieu où elles ont pris naissance, il s'y en amassent à centaines, & endomagent sibien les pieds qu'ils arrestent vn hommetour court, luy sont tenir le lict, & aller au basson. Pay veu mille fois maudire le pays à la pluspart des habitans, à cause des chiques, & melme faire dessein des abandonner. Moy-mesme, quoy que i'aye toussours esté tres-soigneux de m'en guarantir, comme ayant trop besoin de mes pieds pour le service du pauure peuple, ie contesse franchement que c'est co qui m'a le plus despleu, & le plus incommodé dans le pays. Sur tout c'est le fleau des paresseux; car si-tost qu'vn homme se neglige, elles luy gaignent les genoux, les fesses, les couldes, les mains, & s'y entassent tellement les ynes sur les autres, qu'apres s'y estre pourries, il s'y forme de vilains vlceres, qui sont quelquefois sui. uis de l'espian, qui est la verolle du pays.

## 392 DESCRIPTION DES ANIMAVX.

Les remedes generaux sont, aller bien chaussé, se lauer souvent, tenir la case nette & bien arrousée, & s'il se peut faire, d'eau de mer: ne point frequenter le foyer où il y a des cendres.

Les particuliers sont, se frotter les pieds auec des feüilles de petun broyées, & d'autres herbes ameres: mais sur tout le roucou, est la peste aux chiques.

Fin de la quatriesme Partie.



CIN-

# CINQVIESME PARLIES,

DIVISEE EN TROIS-CHAPITRES.

## CHAPITRE I.

Des habitans naturels.

Des Antisles de l'Amerique, appellez, Karaibes, ou Saunages.

## CHAPITRE II.

Des François de la Colonie.

## CHAPITRE III.

Des Esclaues, tant Mores que Sanuages.

DDd

# 

The Francisco of the Constitute

# 

The Elleng that County and Sandania



Pick A his Rich Teach English English

Diuisée en trois Chapitres.

# CHAPITRE PREMIER COLD MOI

Des habitans naturels des Antisses de l'Amerique, appellez Karaibes, ou Sauuages.

L'ay (pour ne rien confondre) diuisé certe troisesme Partie en trois Chapitres du pays : Au
second, des Esclaues; Et au troisesme, des François
de la Colonie.

The state of the s

DDd ij

## Des Sauuages en general.

Š. 1.

Omme dans les secles passez plusieurs ont Lcreu, que l'air de la Zone torride n'estoit, s'il faut ainsi dire, composé que de feu, de slammes, & d'ardeurs; que la terre qui est dessous n'estoit qu'vn desert affreux, si sterile, & si brussé, qu'il ne seruoit qu'à enseuelir ceux qui le vouloient habiter, que toutes les eaux y estoient chaudes, croupies & enuenimées: en vn mot, que c'estoit plustost vn sejour d'horreur & de supplices, qu'vne demeure agreable & charmante. De mesme, à ce seul mot de Sauuage la pluspart du monde se figure dans leurs esprits vne sorte d'hommes Barbares, cruels, inhumains, sans raison, contrefaits, grands comme des geants, velus comme des ours : En fin, plustost des monstres que des hommes raisonnables; quoy qu'en verité nos Sauuages ne soient Sauuages que de nom, ainsi que les plantes & les fruicts que la nature produit lans aucune culture dans les forests & dans les deserts, lesquelles quoy que nous appellions Sauuages, possedent pour tant les vrays vertus & les propriétez dans leur force & dans leur entiere vigueur, le squelles bien souvent nous corrompons parnos artifices, & alterons beaucoup, lors que nous les plantons dans nos jardins.

Or comme i'ay fait voir que l'air de la Zone torride est le plus pur, le plus sain & le plus temperé de tous les airs, & que la terre y est vn petit Paradistouseours verdoyant, & arrouse des plus belles eaux du monde : il est à propos de faire voir dans cette cinquiéme Partie, que les Sauuages de ces illes sont les plus contens, les plus heureux, les moins vicieux, les plus sociables, les moins contrefaits, & les moins tourmentez de maladies, de toutes les nations du monde. Car ils sont tels que la nature les a produit, c'est à dire, dans vne grande simplicité & naifueté naturelle: ils sont tous égaux, sans aucune sorte de superiorité ny de seruitude; & à peine peut-on reconnoistre aucune sorte de respect me sme entre les parens, comme du sils au pere. Nul n'est plus riche, ny plus pauure que son compagnon, & tous vnanimement bornent leurs desirs à ce qui leur est vtile, & precisément necessaire, & méprisent cout ce qu'ils ont de superflu, commechoseindigne d'estre possedée.

Ils n'ont aucuntantre vestement que celuy duquel la nature les a couvert. On ne remarque aucune police parmy eux: Ils vivent tous à seur liberté, boivent & mangent quand ils ont soit ou faim, travaillent & se reposent quand ils seur plaist: Ils n'ont aucun soucy, ie ne dis pas du sendemain; mais du des jeusner au disner, ne peschant ou ne chassant que ce qui seur est precisément necessaire pour le repas present, sans se mettre em peine de celuy qui suit, aymant mieux se passer de peu, que d'acheter le plaisir d'une bonne chere auec beaux coup de travail.

Au reste, ils ne sont ny velus ny contresaits; au contraire, ils sont d'une belle taille, d'un corsage bien proportionné, gras, puissans, forts & robustes, si dispos, & si sains, qu'on voit communément parmy eux des vicillards de cent out six vingts ans squi ne sçauent ce que c'est de se rendre ny de courber les espaules sous le faix des vieilles années, & qui à peine ont le poil de la teste messé, & le front marqué d'une seule ride.

Que si plusieurs ont le front plat & le nez camus, cela ne provient pas d'vn dessaut de nature, mais de l'artissice de leurs meres, qui mettent leurs mains sur le front de leurs enfans, pour l'applattir & l'élargir tout ensemble, croyant que par cette imposition de mains, ces pauvres petits reçoivent toute la beauté de leurs visages; & parce que cette premiere sigure imprimée dés la naissance de l'enfant changeroit auec l'âge: Voila pour quoy les meres tiennent sort souvent leurs mains appliquées des sus les sont de leurs petits.

Les Chassieux, les Chauues, les Boiteux, & les Bossus, y sont tres-rares. Il s'y rencontre peu de frisez, mais pas vn seul qui ayt les cheueux blonds ou roux: ils haissent extremement ces deux sortes de poil. La seule couleur du cuyr les distingue d'auec nous; car ils ont la peau bazanée comme la couleur d'oliue, & mesme le blanc des yeux en tient vn peu.

Plusieurs ont asseuré que cette couleur ne leur estoit pas naturelle, & que naissans blancs commeles Europeans, ils ne deviennent ainsi bazanmez qu'à force de se peindre & se frotter de roucou. Mais vne preuue maniseste de la fausseté de cette proposition, est que nous auons quantité d'ensans Sauuages parmy nous, sur lesquels on na iamais appliqué aucune de ces couleurs, neantmoins ils ne laissent pas d'estre bazannez comme les autres.

Ils ont le raisonnement bon, & l'esprit autant subtilique le peuvent auoir des personnes qu'in ont aucune teinture des lettres, & qui n'ont iamais esté subtilisez & polis par les sciences literaines, qui bien souvent en nous subtilizant l'esprit, nous le remplissent de malice: Et ie puis dire auec verité, que si nos Sauvages sont plus ignorans que nous, qu'ils sont beaucoup moins vicieux, voire mesme qu'ils ne sçavent de malice que ce que nos François leur en apprennent.

Ils sont grands resueurs, & portent sur leurs visages une physionomie triste & melancholique.
Ils passent des demy sournées entieres assis sur
la pointe d'un roch, ou sur la riue, les yeux sichez en terre ou dans la mer, sans sonner un seul
mot lls nesquent ce que c'est de se promener, &
rient à plaine reste, lors qu'ils nous voyent aller pat
plusieurs fois d'un lieu à l'autre sans auancer chemin, ce qu'ils estiment pour une des plus hautes
souises qu'ils ayent pu remarquer en nous.

Ilsse piquent d'honneur, mais ce n'est qu'à nostre imitation, & depuis qu'ils ont remarqué que nous auons des personnes parmy nous, ausquelles nous portons beautoup de respect, & deserons en tout. Ils sont bien aise d'en avoir de semblables pour Comperes, c'està dire, pour amis, desquels ils prennent en mesme temps le nom pour se rendre plus recommandables, & seur sont porter le seur, ils raschent aussi pour cette mesme sin de les imiter en

quelque chose.

Vn iour vn des plus anciens de la Dominique, nommé Amisson, ayant veu Monsseur le Gouuerneur de la Martinique, auec vin grand mouchoir à la matelote aurour de son col, il creut auoir chez soy de quoy se faire considerer, enimitant son compere, c'estoit la leze d'vne vieille toille d'vne voille de chaloupe, de laquelle il se sit deux ous, tours au col, laissant pendre le reste deuant soy. Il vint à la Guadeloupe en cétéquipage, où il appresta à rire à tous ceux qui le virent en cette possure. de mienquis bien serieusement de luy, pourquoy ils estoit ainsi ajusté, il me répondit d'yn con fort grave & Ierieux, que c'estoit comme son Compere du Parquet. En verité, quelques grands desirs qu'ils ayent d'estre honorez, il n'ont pas de point d'honneur que l'interest d'vn petit cousteau, d'vn grain de cristal, d'un verre de vin, on du brusse ventre (c'est ainsi qu'ils appellent l'eau de vie) ne leur fasse fouler aux pieds.

Ils sont d'un naturel benin, doux, affable, & compatissent bien souvent, mesme insquaux larmes, aux maux de nos François; n'estant cruels qu'à leurs

ennemisiurez.

# De leur Origine.

NOS Sauuages sont remplis de tant de sesueries touchant seur origine, que ce n'est pas vne petite difficulté de tirer mesme vne vray-semblance de la diuersité de leurs rapports. Toutefois, parmy tant de differentes opinions, ils ont tous cette croyance qu'ils sont descendus des Kalibis, peuples qui demeurent à la terre ferme, & qui sont leurs plus proches voisins: mais ils ne peuuent dire ny le temps, ny le sujet qui les a porté à quiter leur terre natale, pour s'espandre dans des isles assez reculées; ils asseurent seulement que leur premier pere nommé Kalinago, ennuyé de viure parmy sa nation, & desireux de conquester de nouuelles terres, sit embarquer toute sa famille, & apres auoir vogué assez long-temps, qu'il s'establit à la Dominique (qui est vne ille où les Sauuages sont en assez grand nombre ) mais que les entans perdant le respect qu'ils deuoient à leur pere, luy donnerent du poison à boire, dont il mourut; de telle sorte qu'il changeaseulement de figure, & deuint vn poisson épouuentable, qu'ils appellent Arraioman, & qui vit encore auiourd'huy dans la riuiere. Cette metamorphose n'est approuuée que des plus simples; les autres l'estiment vne pure resuerie.

S'il est permis de tirer quelque verité d'vne fable, on peut colliger de celle-cy, que nos Barbares sont

EEc

descendus des Kalibis, parce qu'outre qu'ils ont vne conformité de langage, leur religion & leurs mœurs ne sont pas différentes: outre que la plus commune opinion des meilleurs esprits est, que ces Sauuages ne sont que des parcelles des desbris, ou bien les réchapez des horribles massacres que les Espagnols ont sait dans les illes de Cuba de l'Espagniola, de S. Iean de Port-ric, & des autres dans les quelles les Espagnols ont sait mourir des nombres inconceuables de Sauuages, pour s'emparer de leurs terres auec plus de seureté.

Au commencement, que l'ille de la Guadeloupe sur habitée, c'estoit vu commun bruit parmy
les vieux habitans qu'il y auoitdans les montagnes,
outre les Sauuages naturels, vue nation estrangere
appellez I guerre, qui leur faisoit beaucoup de tort,
mais nos chasseurs qui ont trauersé l'ille de toute part, n'en ont jamais eu aucune connoissance.

De plus, dans le premier voyage que le Reuerond Pere Raymond sit aux Sauuages, il y auoit fort peu de temps qu'ils auoient surpris vne petite Negresse esclaue, de la peau de laquelle ils auoient reuestu vn arbre: Cette inhumaine cruauté mit les Kalibis dans la sureur, qui s'assemblant en mesme temps, & grimpant par des rochers inaccessibles, artiuerent à vne case qu'ils inuestirent aussitost. Les assegez qui estoient vn homme, vne semme, & vn petit ensant, après quelques soibles resistances sureur pris; le mary sur rosty & mangé,

La semme faite esclaue auec son enfant. Apres cinq ans que ce mesme Pere y retourna, il y eut vne descente de ces montagnards, qui mirent le feu dans que lque case de leurs ennemis, & apres s'estre chargez de butin, ils sirent leur retraite dans leurs habitations. Cette nouuelle équipée fut cause que nostre Peres'enquit de nos Sanuages, s'ils croyoient, quand leur pere auoit occupé ces terres, qu'il y eut des habitans naturels: Ils respondirent que non, & que ceux qui viuoient dans leurs montagnes estoient des esclaues fugitifs, appellez Allouagues, qu'ils auoient pris dans la guerre, lesquels redoutant vne seruitude honteuse, & saisis d'apprehension de seruir de pasture à ces Antropophages, auoient gagnéles bois & les montagnes, où ils ont multiplié, parce qu'ils auoient leurs femmes.

De la Religion des Sauuages.

#### S. III

O'Est vne chose veritablement digne de compassion, de voir naistre ces bonnes gens dans
l'aueuglement de l'insidelité, viute dans la brutalité, & dans les ombres de la mort, & en sin mourir
sans aucune esperance de salut; en vn mot, comme
dit sainct Paul aux Ephessens: Filip ira sine Deo in hoc
mundo, ensans d'ire sans aucune connoissance de
Dieu en ce monde. Car nous aurons plustost fait
de couper court, & dire en vn mot, qu'ils n'ont
point du tout de religion, que de faire passer leurs
EE e ij

badineries enfantines pour vn culte de quelque diuinité. Il est toutefois veritable que par vne crainte seruile, & nompar amour, ils rendent quelques deuoirs au Diable, car ils luy offrent toutes les premices, tant des fruices qu'ils cueillent de la terre, que de leurs plus notables actions. S'ils font vn festin, le Matoutou est incontinent prest (c'est vne petite table faite de joncs ou de latanier, large d'un pied, ou pied & demy en quatré, & haute de huict à dix poulces) sur lequel comme sur vn Autel, ils offrent à Maboya, c'est à dire, au Diable, deux ou trois des plus belles cassaues qu'ils ayent, & du meilleur Ouycou dans des Callebasses toutes neufues: Ce beau sacrifice passe toute la nuick au milieu de la Case; & quoy que le lendemain ils le trouuent en essence & au mesme lieu, ils se persuadent que Maboyas en est repeu, & que s'en sont d'autres qu'il aapporté à la place, & tiennent cela pour vn signale benefice. Tous mangent de ces cassaues, & boiuent de ce Oüycou auec reuerence, & auant que de prendre aucun aliment.

Nonobstant tous ces sacrifices, ee Maboya ne laisse de les inquieter, de les battre, & de les traiter auec vne seuerité épouuentable, asin de les contenir dans la crainte, & que l'apprehension de ses rigueurs les retienne dans le respect & dans la sous-mission. I'en ay veu qui portoient des marques & des meurtrisseures plus larges que la main, sur les bras & sur les espaules, prouenantes des coups que ce Maboya leur auoit donné.

Nos Sauuages croyent que leurs Dieux ont esté des hommes, & les Diables abusant de leur credulité leur asseurent que cela est veritable. Ils forgent vne nouuelle fable, quandils adorent vn nouueau Dieu. La plus grande aussi bien que la plus meschante de leurs diuinitez est l'Iris: Vn de nos peres qui auoit fait connoissance auce le Boiaiko de cette Yris, luy demanda vn iour d'où prouenoit qu'il auoit vn tel Dieu; il répondit que son pere en auoit deux, qu'il luy en auoir laissé vn comme par heritage, & qu'il auoit donné vne Déesse à sa femme; que son Dieu estoit vn iour entré dans le corps d'vne semme, qu'il auoit parlé par sabouche, & qu'il l'auoit porté plusieurs fois par dessus le Soleil, sans estre esblouye des esclatants rayons de ses lumieres, qu'il auoit veu de belles terres inhabitées, découpées par rochers, qui servoient de sources à des claires fontaines; d'où on peut colliger que les Dieux des Sauuages sont des Diables, puis qu'ils entrent dans les corps des femmes, & qu'ils parlent par

Ils reconnoissent tous vn autre Dieu, qu'ils appellent Chemin, qu'ils croyent resider au Ciel: mais ils n'entiennent aucun conte, & disent qu'il le faut laisserlà, parce qu'il est bon & qu'il ne leur fait aucun tort. Mais qu'il faut appaiser le Maboya par des sacrifices, de peur qu'ils ne les tuë, & ne leur enuoye des Oüragans.

Ils croyent de plus, que ces Maboyas sont en grand nombre, & qu'entr'eux il y a diuersité de sexe,

EEc iij

Sc qu'ils multiplient comme les hommes. Ils ont parmy eux certains charlatans, ou plustost sorciers & sorcieres, par le moyen desquels ils consultent ces demons sur les évenemens de seur guerre, de leurs combats, & des succez de leurs maladies, & reçoiuent de la bouche de ces ministres de Satan les responses, comme des oracles diuins.

Ces Boyez ou Boiaiko, (cest ainsi qu'ils appellent ces sorciers) sont dédicz & comme consacrez à ce detestable ministère des leur tendre ieunesse, par des ieusnes & des esfusions de sains de toutes les parcies de leurs corps, en s'esgratignant la peau auec des dents d'Acouty.

Quand ils veulent scanon l'évenement de quelque maladie, ils appellent vn Boyé, après audir au prealable bien purifié & nettoyé la case, & preparé au milieur d'icelle vn Matoutou, auec des cassaues, & du oliyeou, comme nous auons dit cy-dessus. Le Boyé vient la nuict, & comme il est enfant de tenebres, il a toutes lumieres en horreur, elteint soigneusement le seu dans la Case, & ne permet aucunement qu'il y en ayt aux enuirons d'icelle.

A ce propos, ie ne puis passer icy sous silence, ce qui artiua à nostre Rendrend Pere Raymond. Un sour il sur auerry qu'on denoit faire venit le Diable dans une case, qui estoit voisine à la sienne; il prit resolution d'y aller pour contraindre le Diable de s'ensuyr, & pour desabuler ce pauure peu-

ple Comme il marchoit yn tison dans la main. faute de flambeau ou de lampe, dont ils n'ont pas l'vlage; Voicy les femmes qui sortent toutes esperdues, & viennent au deuant de luy, enfreçoupant leurs paroles de colene disant qu'il les vouloit perdre, que seur Dieu entroit dessa dans la fureur, qu'il ne se plaisoit que dans les tenebres à Laugit en horreur la clarre. Ce bon pere respondicourageusement qu'il ne redoutoit aucunement le solere, & que la puissance d'vn Dieu qu'il falloir adorer en pure verité, estoit plus fort que tous les artifices d'un Diable qui les trompoit. Les femmes separtirent que s'il au ançoit dauantage, il seroit cause que leurs maris & elles sergient mal traitez. Nostre Peres en retourna, parce qu'il ne sçauoit pas encore bien la langue pour les dégromper d'vne sieuran-

Pour retourner à mon discours, duquel ie me suis vn peu elloigné; Apres donc que le Boyé est entré de mich dans la Case di prends sance au mislieu de ceux qui l'ont appellé. Es prénant trois ou quaire se villes de perin seiches, il les broye dans ses mains, et les elleuant yers le Ciel, il sousse son pettur de dans l'air. Es aussint est le Diable ou le Manage arriue. Es en direit qu'il rembe du haut de la Case dans le milieu d'icelle, suisont cliquerer leurs doigts comme les Barbiers qui secojient l'eau de la leurs mains, apres au pir laué une barbe. Là estant interrogé, il respond d'une voix claire & distince à tout ce qu'on luy demande. Si le malade doit

mourir, il dit qu'il mourrera, & ne luy fait aucune chose, alors vn chacun l'abandonne comme vn homme mort. Si au contraire il doit guerir, le maistre & le valet, c'est à dire le Boyé & le Maboya, s'approchent du malade, tastent, pressent, & manient plusieurs fois la partie affligée, souflant tousiours dessus; & entirent quelquesois, ou font semblant de tirer des éspines de palmiste longues comme les doigts, de petits os, des dents de serpent & des esclats de bois, persuadant au malade que que c'est ce qui luy causoit la douleur. Souuent ils succent la partie malade, & sortent incontinent de la Case pour vomir, à ce qu'ils disent, le venin; ainsi le pauure malade demeure guery plus par imagination qu'en effet, & plus enchanté que desabusé. Toute cette ceremonie acheuée, le Diable de Medecin remuëtout ce qu'on luy a appresté, & semble qu'il fasse bonne chere, quoy que tout demeure, comme nous auons dit. Cela fait, il donne du pied contre la terre assez rudement, s'en va en secouant les mains, & faisant cliqueter ses doigts.

S'il arriue qu'vne personne inuite plusieurs Boyez, & qu'ils sassent chacun leur Dieu, c'est pire que la diablerie de Chaumont; car ces diables s'entredisputent, & se disent milles iniures, & mesme, au dire des Sauuages, s'entrebatent si rudement, qu'ils espouventent si bien ces pauures Barbares, qu'ils sont contraints de se sauuer, de peur d'estre de la partie, & d'y demeurer les plus sorts en portant les coups.

Quand

Quand le malade est guery, il fait vn festin ou Maboya, & le Boyé ne manquent pas de se trouuer. A la fin du festin tous deux noircissent le malade auec des pommes de Genipa, & le font aussi beau que le Medecin.

Vn ieune garçon François, qui a esté trois ou quatre ans esclaue parmy eux, demanda vn iour à vn Boyé comme estoit fait son Dieu; & il luy respondit qu'il estoit si vieil qu'il estoit tout courbé, & que son baston estoit deuenu tout luy sant à force de le porter.

Les diables se nichent encore dans les os d'un mort, qu'on tire de son sepulchre, & qu'on enuelope dans du coton, il rend des oracles de ces osquand on l'interroge, & dit que c'est l'ame du mort qui parle.

Ils se seruent de ces os parlans pour ensorceler tous ceux contre lesquels ils ont conceu quelque rancune: cela ce fait en cette sorte. Ils prennent ce qui reste du boire ou du manger de leurs ennemis, ou quelqu'autre meuble qui luy appartient: Et quand ils s'ont enueloppé auec ces os, on voit aussit-tost qu'il perd sa vigueur ordinaire, vne siévre lente le mine, s'ethique le saisit, & meurt en langueur sans qu'on puisse apporter quelque remede pour le recouurement de sa santé. Nostre Pere Raymond en aveu vn, lequel se voulant vanger du meurtrier de son frere, se mesprit, & tüa vn innocent pour vn coupable: Les parens de celuy qui auoit esté simal-heureusement assassiné, sans consi-

derer qu'il y auoit cu dans cette mort plus de malheur que de malice, se resoluërent à la vengeance; ils rougissent du coton du sang du meurtry, & le mirent auec ces os de mort, & on vit aussi-tost celuy qui auoit tüé descheoir peu à peu de son embonpoint; de sorte qu'apres auoir traisné vne vie langoureuse l'espace de deux ans, il mourut dans le dessein qu'il auoit de venir receuoir le baptesme à la Guadeloupe, où le Pere Raymond estoit pour lors.

Ils ont aussi de certains marmousets de coton, qu'ils appellent Rioches, par la bouche desquels à ce qu'ils disent, le diable leur parle. Ils les jettent dans la mer, lors qu'ils veulent faire voyage; s'ils coulent à fond, c'est signe de la tempeste, & de risque; s'ils flotent sur l'eau, c'est vn pronostique a seuré de beau temps.

Quand il se fair vne Eclypse de Lune, ils s'imaginent que Maboya la mange; ce qui fair qu'ils dansent toute la nuich tant les ieunes que les plus âgez,
les semmes que les hommes, sautelant les deux
pieds ioints, vne main sur la teste, & l'autre sur la
sesse, fans chanter; mais jettant de temps en temps
dedans l'air certains eris lugubres & espouuentables. Ceux qui ont vne sois commencé, il saut
qu'ils continuent insqu'au point du iour, sans oser
quiter pour quelque necessité que ce soit. Cependant, vne sille tient en sa main vne callebasse, dans
laquelle il y a quelques petits cailloux ensermez,
& en la remüant elle tasche d'accorder sa voix

grossiere auec ce tintamarre importun. Cette danse est dissernte de celles qu'ils sont quand ils s'enyurent, parce que l'vne procede de superstition, & l'autre de gaillardise.

Il faut aussi rappomer à vne sorte de superstition les ieusnes qu'ils observent pour divers sujets: Quand vne fille a atteint l'âge de puberté, quand vn garçon entre dans l'adolescence; quand les enfans ont perdu leur pere, ou leur mere; quand vn mary a perdu sa femme, ou bien la femme son mary; quand ils ont tué quelques-vns de leurs ennemis dans la guerre; quand ceux qui sont nouuellement mariez ont vn garçon pour leur premier enfant, c'esticy le plus solennel de leurs ieusnes, ils passent quelquefois cinq ou six iours sans manger, ny boire: d'autres plus robustes se contentent pendant neuf ou dix jours d'vn peu d'eau; s'ils nefaisoient ces rigoureuses abstinences, ils seroient tenus pour des lasches. Iene sçay si c'est par religion qu'ils s'abstiennent de manger quelques animaux, comme poulles, œufs, porcs, & les plus delicieux poissons. 

Ils croyent l'immortalité de l'ame, mais ils tiennent que chaque personne en a trois: vne au cœur,
vne à la teste, & l'autre au bras. Celle du cœur, qui
se maniseste par le battement d'iceluy: Va, ce disent-ils, droit au Ciel apres la mort pour y estre
bien-heureuse: celles du bras & de la teste qui se
manisestent par le battement des poulces, & par le
mouvement des arteres, deuiennent Maboyas,

c'est à dire, esprits malins, ausquels ils imputent tout ce qui leur arriue de sinistre & de faneste.

De la naissance, education & mariage de leurs enfans.

# The state of the s

Omme depuis la nature corrompue pacle peché de nos premiers peres, les loix ont esté absolument necessaires pour esclairer la raison, & la faire marcher sans erreur dans les droits sentiers de la verité; il ne se faut pas estonner si la naissance, la vie & les mœurs de nos Sauuages, qui sont priuez de ces belles lumieres, ne sont remplies que de superstition, d'erreurs & de sottises, qui en donnant matiere de risée, tirent en mesme temps les larmes des yeux de ceux qui ont de veritables sentimens Chrestiens.

Vne de leur sottise qui me choque dauantage, est cette superstition que les hommes pratiquent à la naissance des enfans. Les semmes enfantent auec peu de douleur, & si les trauaux sont rudes en quelques vnes, elses les sçauent soulager par la racine d'vn simple, qui a vne admirable vertu pour cét esset. I'en ay traité dans la troissessine Partie, chapitre premier, paragraphe quatriesme. Et tant s'en saut, qu'elles sassent les symagrées des semmes de l'Europe, l'enfant n'est pas plustostau mon de, qu'apres l'auoir laué & mis dans son petit lict de coton, elles trauaillent dans la Case, comme si rien

ne s'estoit passé en leur endroit, & comme si le mal de la femme auoit passé iusqu'au mary, il commence à se plaindre & à jetter les hauts cris, de mesme que si on luy auoit arraché l'enfant du ventre par pieces & par morceaux.

Cependant, on se met en peine de le solliciter: on luy pend promptement vn lict au haut de la Case, & là on le visite comme malade; mais on luy fait faire vne diette qui gueriroit des gouttes & de la grosse verolle, les plus replets hommes de France. Pour moy, ie m'estonne comme ils peuuent tant jeusnersans mourir; carils passent quelquefois les cinq premiers iours, sans boire ny manger aucune chose, & iusqu'au dixième ils ne font que. boire du ouycou, qui peut autant nourrir que de la bierre. Ces dix iours passez, ils commencent à manger de la cassaue seulement, & boiuent du oüycou, & s'abstiennent de toute autre chose par l'espace d'vn mois entier: pendant ce temps ils ne mangent. que le dedans de la cassaue, en sorte ce qui demeure est comme le bord d'vn chapeau, duquel on auroit osté la forme: ils gardent tous ces bords de cassaue pour le jour du festin; qu'ils font au bout de quarante iours, les pendant auec vne corde dans la Case. W. aire du f. Til saut Austria de la Tille e la

Les quarante iours expirez, ils inuitent leurs parens & meilleurs amis, lesquels estant arrivez auparauant que de se mettre à manger, vous découpent la peau de ce pauure miserable auec des dents d'Acouty, & tirent du sang de toutes les parties de Ff iij

son corps, en sorte que d'vn malade par pure imagination, ils en font bien souuent vn malade réel: cela n'est encore que le poisson, il luy faut faire la saulce, & voicy comme on la luy prepare. Ils prennent soixante ou 80. gros grains de piment, ou poyuse d'inde le plus fort qu'ils peuuent trouuer, apros l'auoir bien broyé dans l'eau, ils lauent auec cette eau pimentée, les playes & les cicatrices de ce pauure mal heureux; ie crois sincerement qu'il n'endure guére moins que si on le brussoit tout vif: cependant, il ne faut pas qu'il dise vn seul mot, s'il ne veut passer pour vn lasche & pour vn infame. Cette ceremonie acheuée, on le ramene à son list où il demeure encore quelques iours, & les autres vont faire bonne chere, & se ressouyt dans le carbet à ses despens. L'ammanus suinnent suinnent de la constitue de la con

Ce n'est pas encore acheué, car par l'espace de six mois entiers, il ne mangeny oyseaux ny poissons, royant sermement que cela seroit mal au ventre de l'ensant, & qu'il participeroit aux dessaus naturels des animaux, desquels le pere se seroit repeu; par exemple, si le pere mangeoit de la tortuë, que l'ensant seroit sourd, & n'auroit point de ceruelle comme cét animal; si du Lamantin, qu'il auroit les yeux petits & ronds comme le Lamantin, & ainsi des autres.

des autres.
Au reste, pendant tout ce temps ils gardent vne si estroite continence enuers leurs semmes, que la brutalité, mollesse, & concupiscence estrenée de la pluspart de nos Chrestiens, est suffisamment con

fonduë par ces barbares, qui n'ont ny foy ny religion. Ils se separent aussi de leurs femmes, si-tost qu'elles ont conceu.

Les femmes ieusnent aussi pendant ce temps, non toutes si rigoureusement que leur mary: elles s'estudient pour lors, & prennent grand soin d'applattir le front de leurs enfans, pendant qu'ils sont encore tendrelets, & de leur poulcoyer le nez, afin de les rendre camus. Il ne laisse pourtant pas d'y en auoir quantité, qui ont le nez aquilin, & aussi bien fait que celuy de nos François.

Six semaines ou deux mois s'estant passez, le pere inuite vn de ses plus intimes amis, pour estre le parain de l'enfant, ou vne maraine si c'est vne sille, lesquels apres auoir vn peu banquetez à leur mode, coupent vn peu de cheueux au deuant de la teste de l'enfant, luy percent le gras des oreilles, l'entredeux des narines, & la levre de dessous. S'ils croyent que l'enfant soit trop soible pour supporter cette douleur, ils disserent insqu'au bout de l'an, se contentant de luy couper les cheueux. Cela fait, ils luy donnent le nom qu'il doit porter toute sa vie, & en reconnoissance le pere & la mere de l'enfant oignent le col & la teste du parain ou de la maraine, auec de l'huille de palmiste.

C'est vue chose estrange de voir si peu de Sauuages contresaits, veu que les meres ne les emmaillottent iamais: & les semmes Saunages se sçauent fort bien mocquer de nos Françoises, qui dorlor-

tent tant leurs enfans. Quand les enfans sont vn peu robustes par le laict qu'ils ont succé des mammelles, on leur donne pour nourriture quelques patates ou bananes que les meres maschent premierement que de les mettre dans la bouche de leurs petits, lesquels à peine ont-ils atteint l'âge de 3. ou quatre mois, qu'ils marchent à quatre pattes dans toute la Case, comme de petits chiens, & qu'ils se veautrent dans la poussière, se roulant incessamment sur la terre. Quand la force leur permet, ils se leuent tout de bout; mais ils font pour lors autant de cheutes que de démarches; & ce qui est admirable, est qu'ils tombent toussours dessus les mains ou sur leur derriere. Ils mangent tous de la terre, non seulement les enfans, mais encore les meres: la cause d'vn si grand déreglement d'appetit ne peut proceder à mon aduis, que d'vn excez de melancholie, qui est l'humeur predominante dans rous les Sauuages : ils semble qu'ils trouuent autant de delices & de satisfaction à manger de la craye que du sucre; ce n'est pas que les meres ne soient toussours en allarme, pour tout ce qui peut arriuer de suneste à leurs enfans, & que leur amour ne destourne tous les accidens qui les menacent; c'est pour cela qu'elles s'en éloignent fort peu, & que dans tous les voyages qu'elles font, soit sur mer, soit sur terre, elles les portent aucc elles sous leurs bras, auecvn petit lict de coton, qu'elles ont en escharpe lié par dessus l'espaule, afin d'auoir toussours deuant les yeux l'objet de leurs sousis.

Quand

Quand ils sont deuenus plus âgez, s'ils sont des garçons, ils suinent le pere & mangent auec luy, si des filles, auec la mere. Tant les vns que les autres sont éleuez des peres & des meres, plustost en bestes brutes qu'en hommes raisonnables; car ils ne leur apprennent ny ciuilité, ny honneur, non pas mesme à dire bon iour, bon soir, ny remercier ceux qui leur font plaisir, d'où vient qu'ils n'honorent leurs parens ny de paroles ny de reuerence, & s'ils obeyssent quelquefois à leurs commandemens, cela vient plustost de leur caprice qui le leur persuade, que du respect qu'ils leurs portent. Le libertinages entretient d'autant plus facilement parmy les enfans, qu'ils sont moins corrigez, quand mesme ils mal-traitent leur pere ou leur mere, puis qu'on ne les reprend pas d'une si execrable action.

Ils n'ont aucune vergogne de leur nudité, ils rottent, pettent, & font toutes les autres necessitez naturelles sans aucune circonspection. Les peres & les meres ne leur apprennent choses aucunes sinon à pescher, à tirer de l'arc, à nager, à faire des petits panniers, & des licts de coton.

Quand les garçons & les filles ont atteint l'âge de puberté, on les fait ieusner trois semaines, ou vn mois, & on leur découpe la peau auec des dents d'acoutys, comme nous auons dessa dit cy-dessus.

Lors qu'ils veulent faire vn de leurs garçons Capitaine, ou le mettre au rang de ceux qui peuuent aller à la guerre. Le garçon se munit que sque temps

GGg

auparauant, d'un certain oyseau de proye appellé Mancefenil, lequel il nourrit iusqu'au iour destiné à cette ceremonie, lequel estant venu, le pere inuite les plus signalez & les plus anciens de ses amis, lesquels estant assemblez, le pere fait seoir son fils sur vne selette, & apres l'auoir encouragé à estre genereux dans les combats, & àse vanger de ses ennemis, il prend l'oyseau par les pieds, luy brise & escrase la teste sur celle de son fils; & quoy qu'il l'estourdisse presque des coups qu'il luy done, il ne faut pas qu'il fronce seulement le sourcil, s'il veut passer pour genereux soldat. Cela fait le pere broye, & froisse tout le corps de l'oyseau, le met tremper dans de l'eau auec quantité de piment; & apres auoir découpé la peau de son fils par toutes les parties de son corps, & l'auoir laué auec cette cau pimentée, il luy donne le cœur de ce Mancefenil à manger à fin, à ce qu'il disent, qu'il aye plus de courage.

Celafait, on luy pend vn lict de coton au haut de la Case, dans lequel on le couche tout de son long, & faut qu'il demeure là iusqu'à ce qu'il n'en peuuent quasi plus, sans boire ny manger, ny remuër aucunement; car ils croyent fermement que si dans ce téps il se courboit, qu'il demeureroit dans cette posture le reste de ses iours. Quand le sils a passé par cette estamine, qui est si rude que quelques-vns en meurent, ils passent pour valeureux soldats, quoy que bien souuent ce ne soit qu'vn lasche.

Quand à ce qui regarde leurs mariages, il faut remarquer que les ieunes gens ne sçauent ce que
c'êst que faire l'amour auant que de se marier.
Quand ils veulent espouser vne sille qui ne leur est
pas acquise de droit, comme sont les coussines germaines qui descendent de ligne seminines, ils la
demandent au pere, & se marient rarement contre le gré de leurs parens. Ils n'ont aucun degré de
consanguinité prohibé parmy eux: il s'est trouvé
des peres qui ont espousé leurs propres silles, desquelles ils ont eu des ensans, & des meres qui se
sont mariez auec leurs sils: Quoy que cela soit vne
chose tres-rare, c'est vne chose assez commune que
de voir à vn mesme homme les deux sœurs, & quelque sois la mere & la fille.

Les femmes ne quittent iamais la maison de leur pere apres leur mariage, & en cela ils ont vn auantage par dessus leurs maris, qui est qu'elles peuuent parler à toutes sortes de personnes, mais le mary n'ose s'entretenir auec les parens de sa semme, s'il n'en est dispensé ou par leur bas âge, ou par leur yurogneries. Ils éuitent leur rencontre par de grands circuits qu'ils sont, s'ils sont surpris dans vn lieu dans lequel ils ne s'en peuuent dédire, celuy auquel on parle tourne son visage d'un autre costé, pour n'estre pas obligé de le voir, s'il est obligé de l'entendre.

La Polygamie est commune parmy eux, d'où vient qu'ils ont presque tous plusieurs semmes, & quelquesois iusqu'à six ou sept, & mesme en plu-

GGg ij

sieurs isles où ils ont coustume de frequenter; sur tous les Capitaines font gloire d'auoir vne famille nombreuse, pour auoir plus de credit parmy ceux de leur nation, & se rendre plus redoutables à leurs ennemis. Vn Sauuage qui a plusieurs femmes leur bastità chacune vne petite Case, dans laquelle le mary les visite de telle sorte que durant vn mois (qu'ils content par Lunes) il demeure auec vne femme, & vn autre mois auec vn autre: En quoy il faut remarquer qu'il n'y a aucune sorte de ialousse entr'elles. Que les femmes de l'Europe crient miracle tant qu'il leur plaira.

La femme qu'il entretient pendant ce mois, est obligée de luy apprester toutes ses necessitez, elle luy fait du pain, elle le sert comme son maistre, elle le rougit & le peigne tous les iours, & s'il faut qu'il aille en traite, elle l'accompagne inseparablement

dans fon voyage.

Comme l'amour de leurs femmes n'est pas esgal, leurs visites ne sont pas reglées; ils laissent écouler des années entieres sans en connoistre quelquesvnes. Que si elles sont trompées & abusées par les artifices & promesses d'vn amant, & que leur peché qui a esté fait en cachette vienne à la connoissance du mary, il pardonne rarement à la femme, & iamais à celuy qui l'a fait tomber en faute, sans que cette cruauté luy tourne à blasme.

Ils veulent estre aussi libres dans l'abandonnement de leurs femmes, que de leur choix; c'est pourquoy ils les quittent quand bon leur semble, quoy

que les femmes ne puissent faire le mesme sans le consentement de leurs maris.

Si vn homme épouse vne esclaue qu'il ayt pris en guerre, quoy qu'elle soit au nombre de ses semmes, elle est toussours tonduë comme vn garçon, & souuent quand ils en ont pris leurs plaisirs, ils leurs donnent d'vn coup de Boutou (qui est vne espece de massuë, & leur arme ordinaire) par la teste, & les enuoyent ainsi en l'autre monde pour toute recompense.

De l'exercice, negoce, & trasic des Sauuages.

#### §. V.

Dut ce que font les hommes Sauuages, sont plus fost des divertissements necessaires, sans lesquels la vie mesme la plus douce seroit insupportable, que de penibles trauaux; car ils passent toute leur vie dans vne si grande oyssueté, que quand on les voit mettre la main à l'œuure, il faut croire que c'est plustost la tiedeur & l'ennuy qu'ils trouuent dans cette seneantise, qui les fait operer qu'vn mouvement raisonnable. Si-tost qu'ils sont leuez, ils courent à la riviere pour se lauer tout le corps, ils allument apres vn grand seu dans leur carbet, autour duquel ils s'asseoient tous en rond, pour se chausser. Là, chacun dit ce qu'il sçait; les vns s'entretiennent auec leurs amis, les autres ioüent de la stuste, de sorte qu'ils remüent

GGg iij

tous ou la langue ou les doigts; cependant le des-

ieusner s'appreste.

Apres ce repas, l'un va à la pesche sur la mer, l'autre à son habitation dans les bois pour y trauailler; ceux-cy s'occupent à faire des panniers, ceux là des Hibichets (qui est vne espece de crible pour passer leur farine. ) On en voit qui font des lignes pour pescher en haute mer, quelques autres des ceintures du coton, ceux qui sont les plus faineans coupent leur barbeauec vn cousteau, ou bien l'arachent poil à poil : les autres font des Boutous, des Arcs, des Fléches, des Catolis (qui est vne espece de hotte, dont se seruent les femmes Sauuages.) Les plus diligens s'occupent à faire des canots & des pirogues: Mais en tous ces ouurages, ils n'y employent qu'vne heure le iour, & encore si laschement qu'ils semble qu'ils se mocquent de la besogne. Tout le reste du temps, ils le consomment à se faire peigner & peindre par leurs femmes, à ioüer de la fluste & à resuer.

Quoy qu'on dise que les Indes sont le Paradis des femmes, cela n'alieu que pour nos Françoises, & si ce n'est pas sans exception, comme nous dirons dans son lieu; mais pour ce qui regarde les femmes des Sauuages, elles sont plustost les esclaues de leurs maris que leurs compagnes: car elles ne sont iamais oysiues. Dés qu'elles sont leuées elles se vont baigner, puis se mettent à peigner & à ajuster les cheueux de leurs maris, & à les peindre de roucou. Cela acheué, elles mettent la main à la

paste, & trauaillent à faire du pain pour le des jeusner (car elles n'en font qu'au iour le iour) puis elles font cuyre ce que leurs maris ou leurs enfans leur ont apporté de la chasse où de la pesche, & le leur apporte quand il est cuyt, auec de la Cassaue.

Apres cela, elles s'en vont cultiuer leurs jardins & labourer la terre auec vn gros baston pointu, qui est comme vn épieu (elles ne se seruent point du tout de nos houës.) Elles ont aussi le soin de planter leurs viures, les cultiuer, d'arracher le manyoc, le gratter, presser, passer, & le faire cuyre en Cassaue, & de faire le oüycou dans leur grande assemblée. Adioustez à cela le soin & la nourriture de leurs ensans: Celles qui demeurent à la Case s'occupent à faire des lists de coton, d'exprimer des huilles de Couaheu & de Palmiste pour gresser la teste, & les cheueux de leurs maris. Remarquez que ce seroit vne infamie à vn homme d'auoir touché le trauail d'vne semme.

Elles ont encore le soin de traiter les malades ; & de penser les blessez. Elles ont pour ce sujet vne connoissance merueilleuse des simples, auec les quels elles quarissent vne infinité de maux.

quels elles guarissent vne infinité de maux.

Ils n'ont entr'eux aucune sorte de commerce, ne vendent ny n'achetent rien, s'entredonnant fort liberalement toutes les choses desquelles ils peuuent (sans se beaucoup incommoder) soulager leurs compatriotes: mais n'y ayant iamais eu de nation qui ayt esté plus necessiteuse dans toutes les

choses que l'art a rendu communes à toutes les nations de l'Europe: Ils ont toussours esté fort desireux du commerce des François, des Estrangers, & des autres Nations de l'Europe: car auant leur communication, s'il leur falloit abatre du bois pour faire vnehabitation, ils n'auoient que des haches de pierres, s'ils vouloient aller à la pesche, ils n'auoient que des ameçons de Caret, s'ils auoient dessein de faire vne pirogue pour aller à la guerre contre leurs ennemis, ils souffroient toutes les peines imaginables pour couper vn arbre, pour le tailler, pour le creuser & luy donner la forme d'vne pirogue: neantmoins ils ne trafiquent pas en asseurance auec les vaisseaux, à cause que quelques vns dés leurs ont esté enleuez, à qui on a rauy la liberté & quelquefois la vie. Ceux qui leur font plus de mal, sont les Anglois contre lesquels ils ont la guerre, à cause qu'ils ont occupé vne de leur isse appellée Antigoa, dans laquelle ils veulent r'entrer. Ils leurs ont liurez plusieurs combats, dans lesquels les Anglois ont tousiours eu du desauantage: ceux-cy en vangeance de ces mauuais traitemens, quandils passent deuant la Dominique, ils changent de pauillon pour se rendre mesconnoissables, & pour attraper ces pauures miserables par ce stratagesme dans leurs nauires, & les vendre comme la plus chere de leur traite, c'est à dire, marchandise.

Ces barbares voudroient bien faire aucc nos François, comme auec leurs compatriotes, e est à dire, donner quelques choses pour rien; mais comme nos gens ont beaucoup de marchandises, & sont plus attachez à leurs interests, ils ne peutent gouster cette façon de faire; & le crains qu'alice le temps nos François ne leur fassent quitter cette louable coustume pour embrasser le trafic. Ils ont desia assez bien commencé parmy nous; car nous n'auons plus rien d'eux, si ce n'est en donnant d'vne main, & en prenant de l'autre.

Quandils nous viennent visiter, c'est qu'ils ont affaire de nos denrées, comme des haches, serpes, cousteaux, aiguilles, épingles, ameçons, toille pour faire des voiles à leurs pirogues, du cristal, des petits miroirs, de la rassaue, & autres petites bagatel-

les qui sont de peu de prix.

Ils nous apportent en eschange, des licts de cotton, des tortués, des porcs, des lezards, du poisson, des poulles, des perroquets, des fruicts du pays, des arcs, des fléches, des petits panniers, & du caret, qui est la meilleure marchandise, & de plus grand prix. Ils nous apportent aussi tout ce qu'ils peuuent butiner sur leurs ennemis, qui n'est pas à leur vsage, & quelques pierres vertes. On a leur traite à bon compte, & quelques-vns de nos François y ont beaucoup gaigné. Vne tortuë pour puissante qu'elle puisse estre, ne vaut qu'vne serpe ou vne hache, vn beau & gros porcne vaut pas dauantage:mais où il y a plus à profiter, est sur les licts de coton & sur le caret.

Comme nos François sont plus fins & plus a-

drous qu'eux, ils les duppentassez facilement sils HHh

ng marchandent jamais yn lick au soit : gar comme ces bonnes gens yoyent la necellité qu'ils en ont toute présente, , ils ne donneroient pas leurs licks pourquoy que ce fat; mais le matin ils le donnent à bon compressions penser que le soir venu s'ils en auront autant affaire que le soir precedent; aussi ils ne manquent point sur le declin du jour de retourner & de rapporter ce qu'on leur a donné en eschange, disant tout simplement qu'ils ne peuvent coucher à reste: quand ils voyent qu'on ne leur veut pas rendre, ils pleurent presque de dépit. Ils sont fort sujets à se dédire dans tous les autres marchez qu'ils font: c'est pourquoy il faut cacher & éloigner tout ce qu'on a achete d'eux. En vn mot, tout leur commerce & trasse n'est qu'vn jeu de petits enfans; & bien souuent quand ils viennent parmy nous, ils coustent plus à les nourrir que le gain que l'on a aux denrées qu'on achete d'eux, ne vaut. Ils sont fort importuns à demander ce qui leur agrée: mais ie ne sçay si cela procede ou d'orgueil ou de honte, de ne prier iamais d'yne chose qu'on leur a vne fois refusée.

De leurs resionyssances, tant particulieres que generales.

vue hache, un beun & EMs nerene saue pas oau antespais ent lur les lists de

Os Sauuages font certaines assemblées, qu'ils appellent Ouycon. & depuis la frequentation des François. Vin: ce sont des résion yssances com-

munes, dans lesquelles hommes, femimes, & ontans s'y en yurent comme des porcs, auec du Ouycou qu'ils boiuent par excez sans rien manger. C'est dans ces desbauches qu'ils se souviennent des iniures passées, qu'ils entrent en cholere, que leur cholere passe en fureur, & que leur fureur éclarce par des vangeances horriblement funestes. Toutes ces assemblées ont plusieurs motifs differens; car ils les font quand ils ont dessein de faire la guerre, lors que les hommes sont déchiquetez auec des dents d'Acouty, apres l'accouchement de leurs femmes: Quand on coupe la premiere fois les cheueux aux enfans: Quand les peres font leurs fils soldats, ou qu'ils les mettent au nombre de ceux qui sont capables d'aller à la guerre. Ils font encore des vins, lors qu'ils veulent mettre vn canot à la mer, lequel a esté fait de nouueau dans les montagnes; pour lors ils appellent tous leurs voisins, lesquels apres auoirtrauaillé pendant quelques heures, boiuent tout le reste du jour. En fin, lors qu'ils veulent abattre vn jardin nouueau, ou faire vne nouuelle habitation. Toutes ces assemblées sont accompagnées de gaillardises. Les vns iouent de la fluste, les autres chantent, ils forment vne espece de musique qui a bien de la douceur à leur gooft; les vieilles tiennent la basse auco vne voix enroisée, & les ieunes gens le dessus, auec vn ton éclatant. Pendant que ces violons animez fredonnent, trois ou quatre des plus adroits des conviezs sessont frotter par tout le corps d'vne cau gommée & collante, pour HHh ii

faire tenir des plumes sur eux, & paroistre comme des mascarades dans toute l'assemblée. Ils sont milles postures, dansent d'une façon barbare, qui lasse plustost qu'elle ne recrée : apres auoir bien sait rire toute l'assemblée par ce bouson spectacle, on leur sait apporter par des semmes à chacun une callebasse de oüycou, qui tient enuiron deux quartes de Paris, & saut, quel ques saouls qu'ils puissent estre, qu'ils la vuident ou qu'ils creuent : Quand ils n'en peuvent plus, un des plus sorts de la compagnie les embrasse par derrière, leur serrant si sort le ventre, qu'il leur sait vuider ce qu'ils ont de trop par haut & par bas, & les contraint d'acheuer leur callebasse. Cela sait, ils recommencent à danser.

Ils ne croyent pas que l'yurognerie soit vn crime, mais seulement vn diuertissement, d'où vient que les semmes boiuent aussi hardiment que les hommes. Ils n'ont qu'vn banquet plus ciuil & plus honeste, qui est que s'il arriue qu'vn Sauuage ait pris vne tortuë, ou fait que squ'autre bonne pesche, il prie que squ'vn de ses plus proches, luy fait bonne reception & meilleure chere, apres laquelle il s'en retourne sort content.

Parmy les desordres de leurs desbauches, ils retiennent tousiours cette honnesteté, qui est qu'ils ne mangeront iamais rien, sans inuiter tous ceux qui sont dans leur compagnie, & il arriue quelquefois qu'apres le partage de la viande, il n'en reste plus pour celuy qui traite; & parce que c'est la coûtume, ils se sont souvent faschez contre nostre R.

P. Raymond, qui refusoit son mest, de peur d'estre trop à charge.

Ces assemblées sont tres-frequentes parmy eux, en sorte qu'à peine se passe-il vne semaine, qui ne

s'en fasse quelqu'vne dans la Dominique.

De leur nourriture ordinaire, & du bon traitement qu'ils font à ceux qui les vont visiter.

### **9. V** I I.

Thry a rien où la rudesse de nos Sauuages parois-Le tant que dans leur manger: car ils sont si mal propres en tout ce qu'ils font pour le boire & pour le manger, que cela fait bondir le cœur à ceux qui le voyent apprester. Ie ne dis rien icy de leur Oüycou & boisson ordinaire, qu'ils font auec de la Cassaue maschée par de vieilles bauardes de semmes, desquelles la bouche pust bien souuent comme vn retrait. Ils rottent, pissent, & ie n'ose dire dauantage,sans aucune honte, lors qu'ils mangent. Ils ne s'estonnent nullement de voir dans leur manger des cheueux, des pailles, des feüilles, des chenilles, & milles autres ordures; en vn mot, ils n'ont rien de bon ny de propre que le pain, qui est de la Cassaue. Ils pimentent si estrangement tout ce qu'ils mangent, qu'ils n'y a qu'eux qui en puissent vser.

Pour ce qui regarde les viandes qui leur sont le plus en vsage, elles n'ont point de conuenance aucc celles qu'on mange dans l'Europe. Ils ne se nour-

HHh iij

rissent que de Burgaux (qui est vn coquillage de la mer) de Crables, de soldats, de tortuë, & de plusieurs sortes de poissons, tant de mer que de rivière. Ils ne mangent iamais de potage & point de chair, si ce n'est de quelques oyseaux qu'ils iettent dans le seu auec leurs plumes & leurs entrailles, & quand ils sont plustost grillez que plumez, ils les retirent, les boucanent & les mangent. Ils n'vsent ny de laict ny de fromage, ny de beurre, ils ont en horreur les œuss & l'huille: cela s'entend chez eux, car quand ils sont auec nous, ils s'accoustument à manger à nostre mode: il y en a pourtant qui sont plus scrupuleux que les autres, & ne veulent point du tout enfreindre leur ancienne coustume.

Ils ne se servent point de sel pour assaissent leurs mests; S'ils rencontrent de la graisse, ils la iettent. Ils n'ont qu'vne saulce generale qui est faite auec des arestes de poisson, grande quantité de pyment, ils y adioustent l'eau de manyoc, qui perd son venin quand elle a boüilly, ils y messent aussi de la mouchache, qui est comme la plus sine farine qui a esté tirée du manyoc, puis sont boüillis tout ce beautripotage, dans lequel ils saulcent leur pain auec tant de satisfaction de leur goust, qu'ils le preserent à toute la delicatesse des viandes les plus exquises.

Ils mangent ordinairement trois fois le iour; mais la pluspart du temps ils n'ont point de repas reglé; carilmangent quand ils ont faim, & quand

bon deut semble. Les hommes mangent à part dans le grand Carbet, les femmes & les petits enfans, dans leurs petites cases. Ils s'asseoient tous sur leur derriere, comme des singes autour du Couy, (qui est la moitié d'vne Callebasse) qui leur sert de vaisselle, dans laquelle tout ce qu'ils doiuent manger est appresté. Pour l'ordinaire, les chiens & les chats sont de la partie; mais les enfans ont grand soin de les fraper auec vn petit baston sur le muste,

quand ils vont trop viste au plat.

Parmy eux il y en a toussours vn deputé, pour receuoir & traiter les hostes. Quand quelqu'vn de leurs amis les vient visiter, le maistre des ceremonies l'introduit dans le Carbet, luy pend promptement vn lict, sur lequel il le prie de s'asseoir: ce qu'il fait aussi-tost gardant ie ne sçay quelle grauité & silence. En mesme temps, tout le monde se meten peine d'apporter de quoy faire bonne chere à ce nouueau venu. Vne femme luy porte à boire, vne autre du pain, vne autre de la viande. Si la cassaue est ployée, cela luy donne à connoistre que quand il aura mangé selon sa necessité, il doit laisser le reste; que si elle est estenduë, il peut apres en auoir mangé ce que bon luy semble, emporter le reste chez foy. In similarity, a district and say

Quand il a bien beu & bien mangé, il auertit ses hostes qu'il est saoül; aussi-tost celuy qui l'a introduit luy ameine tout le monde du Carbet, pour luy faire tous la bien-venuë; tous le salüent les vns apres les autres par vn seul mot de Haleatibon, c'est à

dire, soit le bien-venu. Apres cette ciuilité il parle indisseremment auec vn chacun, & apres auoir fait poire & manger à la Compagnie, ce qui reste de on repas, il dit adieu à tous en particulier & en general. Ils obseruent cette ciuilité à tous ceux qui les visitent en faisant voyage. Si c'est vn ancien ou quelqu'vn vn peu consideré, outre ce que dessis, les femmes le Roucouent & luy graissent la teste d'huille de palmier.

De leurs Ornemens.

## S. VIII.

TL faut vn peu modifier icy ce que i'ay auancé L dans le premier paragraphe de cette cinquiesme Partie; sçauoir, que les Sauuages n'ont aucun vestement que celuy dont la nature les a couuert: car il est tres-certain qu'ilsont presque tous les iours vn bel habit d'escarlate, lequel quoy qu'aussi iuste que la peau, ne les empesche ny d'estre veus comme Vils n'auoient rien, ny de courir. C'est vne certaine seinture qu'ils appellent roucou, qui est dissoute suec de l'huille, qui seiche comme de l'huille de in ou de noix. Les femmes ne manquent pas presque tous les matins, principalement quand ils font voyage, de leur donner au lieu de chemise blanche, vn iuste-au-corps de cette peinture, depuis la plane des pieds iusqu'au sommet de la teste. Plusieurs adioustent pour réchausser cette couleur, de grandes moustaches noires recoquillées, & des cernes

mesme couleur autour des yeux, quelquesois ils se bariolent tout le corps de rayes noires; de sorte qu'ils sont autant laids & horribles, qu'ils s'imaginent estre beaux.

Nous autres Religieux qui portons des habits blancs, ne perdons iamais rien auprés d'eux, quand ils ont vn habit neuf; car nous attrapons souuent quelques pieces de leurs habits, que nous ne sçaurions cacher. Par tout où ils se frottent ou s'asseoient, ils y laissent toussours de leurs mar-

ques.

Il me souvient à ce propos, qu'vn Capitaine Sauuage vestu tout de neuf, fut repris assez aigrement par Mademoiselle Aubert nostre Gouvernante dans l'isle, de ce qu'il s'estoit assis sur son lict, qui estoit de futeine blanche, où il auoit laissé vne bonne partie de ses hauts-de-chausses: Incontinent Monsieur Aubert son mary inuita ce Sauuage à se mettre à table pour disner. Il eut bien de la peine à s'y resoudre, preuoyant qu'infailliblement il rougiroit tout le banc sur lequel il s'assieroit: mais ayat ieté les yeux sur son assiete, il s'imagina que cét instrument rond, auquel il ne falloit plus que trois pieds pour faire vne selette, n'auoit esté mis là que pour poser ses fesses : il le prit & la posa sur le banc, & mit son derriere dessus; & voyant que tout le monde s'estoit pris à rire de cette action, ilse mit en cholere, & nous fit dire par vn truchement, qu'il ne sçauoit en quelle posture se mettre parmy les François, & qu'il n'y reuiendroit plus de sa vie.

Ce vestement quoy que leger ne leur est pas inutile: car il les guarantit non seulement du hale, mais encore du poudrain de la mer, duquel se forme vn sel acre, qui desseiche & brusse la peau: il les échausse aussi dans les froidures de la nuict, & sur tout les presente des picqueures fascheuses & importunes des Moustiques & des Maringoins.

Ils ne portent point de barbe, ils se l'arrachent poil à poil, comme i ay dessa dit, auec la pointe d'vn cousteau, & se razent le peu qu'ils en ont, auec vne herbe qui coupe comme vn razoir. Ils portent tous les cheueux longs comme les femmes de l'Europe: ils en laissent pendre vne partie sur le front, qu'ils coupent en forme de garsette, & aussi deux moustaches aux deux costez des tempes : tout le reste, ils le tirent derriere, le peignent, & l'ajustent fort proprement auec des aiguillettes de coton, au bout desquelles il y a de petites houpes, des dez à coudre, du cristal, de petites patenottes blanches, & autres semblables bagatelles. Ils fichent dans cette trousse de cheueux des plumes de toutes couleurs, & quelquefois s'en font des couronnes autour de la teste.

Ils ont tous les oreilles, la levre d'en bas, & l'entre-deux des narines percez; ils passent dans l'entredeux des narines de longues plumes de perroquet, qui leur seruent comme de moustaches: ils y pendent quelquesois de petites lames de cuyure larges comme l'ongle. Ils sepassent des ameçons dans les trous des oreilles, & des épingles dans les trous de la levre.

Ils portent à leur col de grands coliers, qui leur pendent iusques sur l'estomach. Ces coliers sont ordinairement faits des dents d'Acoutys, des dents de chats, & des dents de leopards. Ces dents sont sort proprement ajustées dans des tresses de coton: ils portent aussi pendus à leur col des sistets, qu'ils sont des os de leursennemis.

L'ornement duquel ils font plus de cas sont le Caracolis, qui sont certaines lames de métail plus pur que l'airain, & moins noble que l'argent; il a cette proprieté de n'estre point susceptible du vernis ou de la rouille. C'est ce qui fait que les Sauuages l'ont en grande estime. Il n'y a que les Capitaines

ou leurs enfans qui en portent.

On a creu que ces Caracolis prouenoient de l'isle d'Hispagniola, autrement sainct Domingue; mais les Sauuages asseurent du contraire, & disent qu'ils les traitent auec leurs ennemis, qui s'appellent Alouagues, par le moyen de quelques intelligences qu'ils pratiquent parmy ceux de cette nation, qui s'en font present en reconnoissance de ceux qui reçoiuent reciproquement. De sçauoir d'ou ces Alouagues les prénent, c'est la difficulté; ils disent que les Dieux qu'ils adorent, lesquels sont leur retraite dans des rochers sourcilleux, & dans des montagnes inaccessibles, leur donnent pour les obliger à porter plus d'honneur, & plus grande reuerence à leur sourcineté. S'il est vray ie m'en rapporte, il

Ili ij

peut-estre pourtant que le diable peut bien abuser les foibles esprits de ces ignorans par cét artisse. Quoy qu'il en soit; ces Caracolis sont tres-rares parmy eux, & les apportent de la terre ferme.

Il y en a de diuerses grandeurs, les plus grands le sont deux fois comme vne piastre. Ils ont la forme de croissant, & les portent pendus à leur col, en-

chassez dans du bois.

Ils portent des brasselets de rassaue blanche, large comme la main, non au poignet, mais au gros du bras proche l'espaule: ils en ont autant aux sambes au lieu de jarretières.

La coiffure des femmes est semblable à celle des hommes, horsmis qu'elles ne sichent point de plumes, & ne portent iamais de couronnes. Elles se peindent de roucou comme les hommes, portent aussi des brasselets comme eux, non au gros du bras, mais au poignet. Elles portent des collers de diuerses pierreries, comme de pierres vertes, d'ambre, de cristal, & de rassaue. I'en ay veu qui en auoiens plus de six liures pendus au col.

Elles ont dans leurs grandes assemblées des ceintures tressées de sil de coton, & de chaisnes de rassaue blanche. Elles pendent en diuers endroits de cette ceinture de petites trousses de six ou sept chaisnons de rassaue, longs comme le doigt, & grand nombre de petites sonnettes, asin de saire

plus de bruit en dansant.

Toutes les filles & les femmes, excepté les esclaues, porrent dés leur tendre ieunesse vne certaine demy-chausse, qui prend depuis la cheuille des pieds iusqu'au gras de la iambe; & vne autre large de quatre doigts, entre le gras de la iambe & le genoüil: Au haut de la chaussure d'en bas est attaché vne espece de rotonde, plus large qu'vne assiette, tissue de jonc & de coron, & vn peu plus petite au bas de celle d'en-haut. De sorte, que ces deux rotondes serrent & sont si bien rebondir le molet de la jambe, qu'il semble que ce soit vn fromage de Hollande pressé entre deux assiettes.

De leurs Carbets, Cases, Liets, Pirogues & Canots.

### §. IX.

Ou les habitations de nos Sauuages: il faut dire que chaque famille compose son hameau: car le Pere de famille a sacase, où il reside auec ses enfans qui ne sont pas mariez, & auec ses semmes; tous les autres enfans qui sont mariez, ont chacun leur ménage & leur case à part, autour de celle du Pere de famille.

Au milieu de toutes ces cases, ils en font vne grande commune qu'ils appellent Carbet, lequel a tousiours soixante ou quatre vingt pieds de longueur, & est composé de grandes fourches hautes de dixhuit ou vingt pieds, plantées en terre de douze en douze pieds. Ils posent sur ces sourches vn Latanier, ou vn autre arbre fort droit qui sert de faist,

Hi iij

fur lequel ils ajustent des chevrons qui viennent toucher la terre, & les couurent de roseaux ou do seuilles de Latanier; de sorte qu'il fait fort obscur dans ces carbets, caril n'y entre aucune clarté que par la porte, qui est si basse, qu'on n'y sçauroitentrer sans se courber. Les garçons ont le soin de le nettoyer & baillayer, & mesme tout autour d'iceluy. Les filles & les semmes les perites cases: Au costé de ce Carbet, il y a vne perite porte particuliere, par laquelle le Diable entre quand seur Boyé l'a appellé. Il n'y a que luy seul qui passe par cette

porte,

Nos Sauuages n'ont aucun vlage de couches, mais ils ont des licts de coton qu'ils portent par tout auec eux. Leurs femmes employent quelquefois vn an entier à faire vn de ces licts. Lors qu'elles ont filé sept à huict liures du fil de coton vn peu gros; mais tres uny & bien tords, elles ourdissent celasur vn mestier, comme pourfaire de la toille, & puis elles tissent ce la comme les Fisserans: mais en façon de creseau. Elles laissent à chaque bout de la piece vn bon pied de filers sans les tisser. Le rour porte enuiron dix à douze pieds de large, & six ou sept de longueur. Pour se fernir de ces licts, ils prennent dix ou douze brasses de corde de pites vn peu plus grosses que dufoir, & ayant lié huist ou dix de ces filets, ils font vn ply de cette corde long de deux pieds, puis repassent cette corde dans huict oudix autres filets; & refont encore vn ply, & ainsi consecutiuement insqu'à la sin. Cela fait, ils prenment vne autre corde de pite, grosse comme le doigt, auec laquelle ils lient les plis de cette première corde ensemble, & en sont autant à l'autre bout. Quandils s'en vont coucher, ils pendent ces liets par ces deux grosses cordes à des arbres, ou à deux sourches de la case, sans toutes ois le bander beaucoup, mais le laissant va peu courbé.

Ces licts sont assez commodes & fort sains, on y est tous ours à l'air. Il y a duplaisir à se reposer pendant la chaleur du iour dans ces licts, à la fraischeur sous des arbres. Presque tous nos François s'en servent, principalement ceux qui ne sont pas mariez: car pour dormir à son aise dans vn lict de coton, is

ne faut ny compagnon ny compagne.

Ces licts sont blancs comme de la neige, quand ils sont neufs: mais les Sauuages les peindent de tustiques & de morasques à seur mode, auer vne peinture noire qui ne desteint iamais; & en sin, ils les graissent d'huille & les peindent de roucou, pour

les guarantir de la pluye.

Les Sauuages font toussours du feu sous leurs liets; car ils sont fort frilleux. Cela les guarantit aussi des Maringoins: mais sur tout, à ce qu'ils disent, des

Maboyas & des malins esprits.

Nos barbares font deux sortes de bastimens à leut mode pour nauiger sur la mer, qui sont bien disferents de nos basteaux & chaloupes. Les plus grands sont ceux que nous appellons Pirogues, & en Sauuage Canoiis; & les plus perits nous les appellons Canots, & eux Coulinla. Or tant les vns que

les autres sont des arbres creusez auec des haches & du feu.

Les Pirogues semblent n'estre autre chose que deux grandes planches iointes ensemble par le bas, & ouuertes de six à sept pieds de large par le haut, & bouchées par les deux extremitez, auec des morceaux de planches. Or comme pour l'ordinaire elles ne sont pas assez hautes de cette premiere structure : ils les rehuuent & rehaussent tout de bout en bout, auec des planches de quinze à seize poulces de large : comme ils ne se seruent point de clouds, ils cousent & ajustent cesplanches sur la Pirogue, auec des éguillettes de mahot; Et apres auoir bien calfadé les iointures auec des estoupes faites d'écorce de mahot battuë, ils cousent par dessus cette estoupe des gaulettes, auec des éguillettes de mahot. Cela à la verité est assez estanche, mais il ne dure guére, & s'il y a toufiours à refaire. Ils cousent aux deux costez d'icelle à demy pied du bord, des perches, sur lesquelles ils attachent de deux pieds en deux pieds, des bastons en trauers de la Pirogue, en dedans, lesquels leur seruent de tote ou de siege pour s'asseoir en ramant.

Ces Pirogues sont pour l'ordinaire de trentecinq à quarante-cinq pieds de long, les plus grades de cinquante à soixante pieds: Elles portent quelquesois cinquante personnes & tout leur bagage. Elles votà la voille & à la rame, mais ils rament tout d'vne autre façon que nous: car ils ont le nez tourné vers le deuant de la Pirogue, & en poussant l'eau

en arriere, ils poussent la Pirogue en auant. Les Coulialas, que nous appellons Canots, n'excedent iamais. vingt pieds de long, & trois ou quatre de large: ils sont pointuës par les deux bouts, de sorte qu'on a peine à discerner la poupe ou la proue. Ils les rehuuent rarement; ils rament dédans comme dans leurs Pirogues. Il y en a de toutes façons & de si petits qu'ils ne peuuent porter qu'yn hommes ceux là néseruent qu'à la pesche.

Ils n'ont ny Boussolle, ny Aymant, ny Cadrant: c'est pourquoy ils nes essoignent pas beaucoup de terre. Quand ils la perdent de veuë, ils se gouuernent sur les Estoiles de nuich & de iour sus la soute du Soleil.

Celuy qui entreprend de faire quelque voyage porte le nom de Capitaine, gouuerne la Pirogue, & donne ordre à tout ce qu'il faut pour l'embarquement, sans pourtant qu'il en soit plus consideré des autres. Committee of the parties

Quandils prennentterre ailleurs que chez eux ils font de petits toicts ou auuents qu'ils appellent, Aioupa, les couurent de feuilles de Latanier, ou de Baliziers, & pendent leurs licts dessous à councit.

De tout ce qui se passe dans leurs guerres : & des armes dont ils se seruent. 

Es Sauuages ont trois sortes de Capitaines qui leur commandent. Les premiers sont ceux qui lont les maistres de que que Canors ou Pirogies: les autres somt ceux qui ont des habitations 
en propre les troisemes teux qui ont des habitations 
par suffrages, ou bien parcoquils official paroittée 
vingrand cours de la parcoqui la officient pour 
auoir sué philieurs de leurs ennemis. Ils ne font 
iamais ellection de leurs ennemis. Ils ne font 
fairais ellection de leurs gens, que pet le petit d'experience qu'ils ont , de trainte que le petit d'experience qu'ils ont , de trainte que le leurs enfent 
pas moins suivais pur la mature de leurs conferis, 
que petit la sengue controllance qu'elles ont des 
armes.

-sy Quanded vieillards com offent dufils no font pluseapables de supporter le fardeau de leurs chais ges thy descourles penibles qu'il faut faite affez souvent dans ces emplois, ils s'en déportent, & n'acquierent pas moins d'honneur par cette ingemué confession de leur foiblesse, que s'ils auoient semporte des victoires; Afin que la pluralité de ces Capitaines ne fasse moutir le respect qu'on leur doit;ilny en a quelquefois qu'vn seul dans vne ille. Dans celle de la Dominique, il y en a deux qui y demeurent fort éloignez l'vn de l'autre, de peur que leur authorité ne se choque, & que la ialousse ne les perde. Leur puissance est pourtant limitée en ce qu'ils ne commandent que dans les affaires qui sone enages one trois for regulariance and all Comme nos Sauuages ont de vieilles guerres.

A 500 181

contre les nations Saunages de la terre ferme, nommément contre les Alouagues : ces Capitaines en tant qu'experimentez aux affaires de la guerre, ayant donné des preuues irreprochables de leur generolité et de leur courage : souleuent tout le peuple, leur font prendre les armes, & les mettent en campagne quand il leur plaist. Tous luy obeyssent en ce qui concerne la guerre seulement : car hors de là ils ne sont nullement considerez.

L'un de ces Capitaines ayant donc fait dessein d'aller à la guerre, fait vn vin ou yne assemblée get nerale chez soy, où apress'estre bien resiquis, auoir bien dansé à leur mode, & beu iusqu'à creuer; les vieilles femmes toutes saoüles qu'elles sont, commencent à se souvenir du dessein de l'assemblée: elles se mettent à raconter les outrages & les torts qu'elles pretendent auoir receu de leurs ennemis. L'vne regrette son mary tué; l'autre dit qu'ils ont mangé son pere, vne mere plaid son fils, vne sœur son frere; bref, ils font vn Caramemo de plaintes confuses si estranges, qu'ils émeunent toute l'assemblée aux larmes, s'excitant ynanimement les vns les autres à la vengeance de leurs ennemis. Alors ce Capitaine qui a fait le projet de la guerre fait le hola, & cette rumeur estant appaisée, il harangue deuant toute l'assemblée; mais d'un langage si releué entreux, que les femmes & les enfans ny entendent riend di mod den illa rubia anon adbattan

Dans cette harangue il leur represente leurs peres massacrez, leurs freres égorgez, & leurs enfans dans l'esclauage. Apres il vante hautement toutes ses prouesses, leur faisant vn grand narré de toutes les victoires qu'il à emporté sur leurs ennemis, lesquelles bien souuent sont plus imaginaires que réelles: il les exhorte à se confier en sa valeur, & à combattre genereusement. Tous vnanimement applaudissent à son discours, car il le prononce auec tant describent, que le dernier de leurs ennemis passe desia pour exterminé dans leur esprit. Pour conclusion, ils leur assignent le iour du départ, & leur donne le rendez-vous. Aussi-tost tous les Capitaines qui doitient conduire des Pirogues, donment ordre aux viures & aux munitions de guerre. Toutes les femmes trauaillent à faire de la farine pour le voyage, la quelle elles enueloppent dans des feuilles de Balissers, si proprement que l'eau n'y peutentrer.

Quand le Capitaine ne fait point d'assemblée, il depute vn des plus considerables dans les habitations. Celuy-cy estant arriué parle au maistre du Carbet, vne grosse demy heure entiere. Après cét ennuyeux discours, le Maistre répond auec autant de prolixité que l'autre, approuue ou des-approu-ue le dessein de la guerre, à laquelle il vasi bon luy semble; car ils n'y forcent iamais personne. S'il est tout à fait persuadé, soit par la necessité, soit par l'vtilité de cette entreprise, il promet de se trouuer au rendez-vous au iour assigné pour le départ.

Cependant les soldats (qu'ils appellent parmy eux Mariniers) qui sont de l'entreprise se munissent de boutous (qui est vne façon de massuë faite de bresil ou de bois verd, ou de quelqu'autre bois massif pesant comme plomb.) Cette massue est longue de trois pieds ou enuiron, & large comme la main, iusques sur la fin où elle s'estargit vn peu : elle est platte, espoisse d'vn poulce, & grauée à la façon des Sauuages: ils remplissent cette graueure d'vne peinture blanche faite auec de la mouchache, c'est à dire, la fine seur de manyoc. Quoy que ce boutou ne soit pas trop en main, il n'y a bœuf qu'il ne ter-

rasse d'vn seul coup.

Ils font vn grand amas de fléches, qu'ils ont preparées de longue main. Elles sont faites d'vn certain tuyau qui croist à la sommité des roseaux ( & c'est ce qui porte la graine) cela est gros comme le petit doigt, long de quatre à cinqpieds, poly & sans aucun nœud, iaune comme de l'or, & leger comme vne plume. Dans le gros bout de ce tuyau, ils y ajustent au lieu de fer, vne verge de bois vert, où de quelqu'autre bois fort & pesant, & y font auec des cousteaux quantité de petits dardillons ou harpons, afin qu'on ne puisse les retirer sans agrandir la playe: ils empoisonnent le bout de ces fléches auec du laict de Mancenille; de sorte que toutes les blessures, ne fussent-elles qu'au bout du doigt, en sont mortelles. Ils mettent aussi à quelquesvnes de leurs fléches certaines arestes longues comme la main, lesquelles on trouve au dessus de la

queue d'vne sorte de raye assez commune dans toutes les Indes: cette arreste porte son venin auec soy, & est aussi dangereuse sans artisice, que les autres auec le poison. Quelques-vns de leurs stéches sont enpennées au bout comme les nostres, auec des plumes de Perroquet. Leurs arcs sont tous semblables aux nostres, ils les sont de bresil, de palmiste ou de bois de l'estre.

Ils portent aussi quelquesois des Sagayes de bois de bresil ou de l'estre, qui sont comme des demypicques, auec vn dard au bout du mesme bois : il les dardent sort adroitement.

Lors que tout est preparé, le conducteur de l'armée fait encore vn vin, ou vne assemblée, dans laquelle il determine derechef le lieu où ils doiuent aller, & l'ordre qu'on doit tenir dans le combat. Ils consultét dans cette mesme assemblée le diable par le moyen d'vn Boyé, touchant le succez de la guerre, & apres auoir receu les oracles qu'il a à leur dire, qui au sentiment mesme de nos barbares, sont le plus souuent des mensonges, ils acheuent de boire leur ouycou, & partent tous yures, n'emmenant auec eux desemmes, que ce qui leur en faut pour les seruir & faire leur cuisine.

Estant arriuez aux enuirons des terres ennemies, ils ne vont pas les attaquer de prime-face, & à l'estourdy; mais ils se vont cacher dans quelque riuiere ou dans quelque isse deserte, dans laquelle les autres Sauuages leurs ennemis ne s'aduisent pas d'aller; enuoyant cependant leurs espions dans les terres de leurs ennemis, qui observent soigneusement leurs déportemens, & le temps auquel il est plus facile de les surprendre : cariamais ils n'attaquent leurs ennemis qu'au dépoutueu. Si pendant qu'ils sont dans leurs poltrones embuscades, ils sont découverts de leurs ennemis, & qu'ils reconnoissent qu'ils se preparent à la dessense ; dés là la guerre le termine, & lans autre forme de procez, ils plient bagage & s'en retournent chez eux. Ils sont tous si lasches, que s'ils sçauoient asseurément qu'vn d'eux deût perir dans le combat, ils n'iroiene iamaisalaguerrenischens all establischen sog : ich

Si par mal heur quelques miserables Sauuages ennemie, descendent en mer pour pescher dans on Capothils less laissent passers & lors qu'ils ne s'en pennent plus dédire, ils fondent tous fur eux, criant &meuglant comme des taureaux enragez: ils les prennent, les lient, & garottent si bien qu'ils n'ont garde de leur échapper. Auec cette infame conqueste, ils s'en retournent plus enstez d'orgueil, que rils auoient rendu de grands combats, & remporté les plus glorienses victoires du monde.

Si cette auanture ne se rencontre pas, ils apprennent de leurs espions où sont les Carbets les plus estoignez, les plus aisez à surprendre, & les plus foi-

bles: & c'est ceux là qu'ils vont attaquet.

Ayant donc fait dessein d'attaquer vn Carbet, ils attendent ordinairement (ie ne sçay pourquoy) que la Luncsoir à pic, c'est à dire, dans son plain. A lapquite pointe du jour ils environnent ce Carbets

où il y aura peut estre cinquante ou soixante hom?: mes de dessense, quelquefois plus, quelquefois moins; pour eux ils ne sont pas moins de mille ou quinze cens hommes ils font tout ce qu'ils peuuent pour les surprendre dans leurs licts & sans coup frapper, ce qui arriue assez souuent; que s'ils sont découuerts, & que les autres se dessendent auecardeur; ils assiegent le Carbet, & tirent tant de coups perdus, que les jardins sont tous remplis & lardez de fléches. Si les ennemis font trop de resistance, ils taschent de les brusser dans leurs cases: pour cét effet, ils attachent groscomme le poing de coton bien cardé à vne fléche, & y mettent le feu, & tirent incontinent sur la couuerture du Carbet, laquelle pour n'estre faite que de feuilles, deroseaux, de lataniers ou de palmistes, est fort susceptible du feu, & brusse comme des als lumettes; si celle là n'a pas l'effet qu'ils pretendent, ilsen tirent tant d'autres, qu'en fin le feu prend au Carbet, dans lequel leurs ennemis (celas entend des Sauuages & non pas des Europeans) se laissent plustost brusser que de se rendre à la mercy de ces Antropophages. 

S'ils se dessent courageusement, à mesure que le Soleil se hausse, le courage de nos Sauuages se ralentit; & iamais leurs sieges ne durent que iulqu'à midy.

qu'à midy.
S'ils perdent des hommes dans le combat, iamais ils ne laissent les blessez, ou les morts, à la disposition de leurs ennemis, quand mesme la plus-

paradicus acques en paradicus per la contra de qui acques en paradicus en paradicus

Quandus ont temports que que victoite, ils pillent les cales à ce que chacun peur auoir de buein de l'appartient en particulier. Ils ne s'emparent amais des terres de leurs ennemis, toutes leurs que les mayant d'autre but que de les exterminer an vengeance des injures qu'ils eroyent auoir recéles. Is prennent hommes & femmes prisonniers, ils destinent les hommes à la mort sans aucune remission, & les femmes à l'esclauage. Quoy que bion souvent ils les épousent, elles ne portent iamais de brodequains ou chaussure, dont les autres femmes Sauuages le seruent; de plus, ils leurs font porter les cheueux courts en signe de leurs seruitudes. Mais vne cruauté estrange, & qui fait bien voir ·la haine implacable & immortelle qu'ils portent à leursennemis; c'est qu'ils tuent & mangent les enfans mailes qu'ils ent de cas fe merce par melne de mangene intégration de les de ces femares eletates.

S'il ya de leurs ennemis morrs sur la place, il sies margent fin les lieux apres les auoir bien boutannéaleurmode, c'est à dire postis bien sec. Mais ccux qui sont viuants, ils les emmeinent en viloniphe en leur pays; & apres les aupir bien stit ieus ner, ils fone une assemblée generale, dans laquelle ils les sont comparoistre tous leur pop après leur auoir dit milles injures, & fait milles brauades, fais sant à tout moment semblant de leur deschurger le boutou sur la teste. Ce que ces pautres malheureux & victimes infortunez, endurent pour l'ordinaire d'un visage serain & constant, sans sétonneren façon que le conque melme les destient & se vantent hautement d'auoir mangé de la chair de leur pere, leur disent qu'ils ne mangeront que ce qu'ils ont mangé, & qu'ils ont des parens & appis qui sçauront bien vanger leur mort. En fin, le plus ancien leur donne vn coup de boutou par la teste, & les autres les acheuent. Ils s'abstiennent maintenant de mille cruautez, qu'ils auoient accoustumé de leur faire auant que de les tuër, non du consentement de leurs femmes, lesquelles leur feroient endurer tous les tourmens de l'Enfer, s'ils estoient en leur puissance.

Apres les auoir tuëz, ils les démembrent, coupant la chair auec des cousteaux, & les os auec vat serpe, puis ienent tous ets membres coupez find and chousen, four lequel il y a ving tand brazier, qu'ils omfaits que all patient pour le faire mourir par ce spechache effre yable, auant que de l'assommer.

Apres que escebonas y ande el en ice des parties des valourenx font gritlerle resur so le mangent : les femmes one pour parrage les jambes & les enfles, cous les aurres mangeme de toutes les parties indifferement en la mangeme certe vande par lâge & non parappetie, pour le vanger & non pour le répailtre, ny pour le plaistre qu'ils rouvent en son gousticar la plus part deuiennent malades après cét execcable repas

sante, de voir la manie, ou plustoft la rage des sentnation mangeunt la chairde seus ennemis; elles la maschent, remaschent, la servent entre leurs dents, & out si peut d'emperdre quelque chose, qu'ils les chent les bastons sur lesquels à rombé quelques goutes de graisse, comment des plus de productions de production de

Aprosqu'ils ont mangé de cette chait dans l'afsemblée, chacunen rempotte chez soy & la garde
pour en manger de fois à auttes. Du temps que
i'estois dans la Martinique, vn Sauuage apporta
dans vne Casevne iambe rostie, aussi seiche & aussi
dure que du bois, de laquelle il mangea, & inuita
vn chacunà faire le mesme, disant que s'ilsauoient
mangé de l'Albüague (c'est ainsi qu'ils appellent
cette viande cuite) ils scrosone tres-courageux.
Ceux qui en mangent le plus d'entreux, sont les

plus-estimez: Ils ont sans doutegoblie de tout tes les nations qui les frequentents le leur aysoup dire plusieurs foisique de rousses Chrestiens des François estoient les meilleurs & les plus delicats àmanger, que les Espagnels estoients durs qu'ils auoient de la peine à en monget, i Quelque temps auparauant que les François habitassent l'isse de fainct Christophessils frent vne desconteidans sainch lean de l'ort-rie, ou ils fignus in grand de sordie jentrautreschosessilstuerent & beneanerent yn de nos Religieux, duquel apres aupir mangé, plusiques d'entreux mourqueint, & sineiten suite affligez de tres grandes maladies. Pluseurs Sauuages qui viuent encore, disent qu'ils n'en mangesent point du tout 4 mais qu'ils le laissetent tout sur le costy boucan sansy pour oir couch que in crois quils ne diseasce la que parvain respect cardespluistimples d'entreux, auoisent ingenuement qu'ils le des uorerent Depuis ceremps là ils mont plus voulu manger de Chrestiens, se contențant de les spores de les faisser dans le mesme lieu no el 100 25 19 A

Quant à ce qui regarde leurs dissorbats singuliers à liers, ils les terminent par des combats singuliers à coups de boutou. & c'est bien test fait à carrison seul coup bien assené, on enuoyeve homme en l'autre monde. Celuy qui a tué doit gaigner la coline, ou s'exposer à autant de combats, que le mont a de parens, si ce n'est qu'à sorce de presens il les adoucisse. & si encore il n'y a point d'asseurance; car au premier vin ou assemblée qui se fera, vin

4.115

deux luy donners par trabison vn coup de boutou

De leurs maladies, mort, en sunerailles.

The manufacture of the National Control of the cont

Ommeil n'y a point de reigle si generale, qui Inc souffre que lque exception, aussi ne faut-il pas inferende ce que l'ay dic dans le premier paragraphe; touchant la disposition de nos barbares, qu'il n'y ayr plusieurs Sauuages dans les Indes, sujets à toutes les maladies qui nous trauaillent dans l'Europe: mais il faut dire qu'elles y sont aussi rares qu'elles sont iey communes, & bien leur en prend; car s'ils réchapent de leurs maladies, il faut plustost attribuer cela aux puissans essorts de la nature, qu'aux remedes & bons traitemens qu'on leur fait: Quant aux remedes, il est constant qu'ils en ont de tres-souuerains; mais ils se seruiront d'vn remede duquel ils ont veu vn bon fuccez dans vne maladie, comme d'une selle à tous cheuaux; de sorte que ne connoissant pas les causes des maladies, non plus que les qualitez des remedes, ils leurs pennent aussistost nuire que profiter & soulager. Rourle bomtraitement, ils nesquent ce que c'est que de les delicater: quand ils autoient la mort entre les dents, ils sont nourris comme ceux qui sont enpleine santé.

Si tost qu'ils sont tombez malades, les gens mariez & leurs proches parens s'en éloignent, & se dé-

LLl iij

portent entiergracht de les viluers difant pour leurs raisons qu'il sort de leurs corps certaine qualité capable, non seulement d'affliger & d'empirer le malade, mais de le faire mourir; que y que plusieurs s'abstiennent de les voir par ces motifs, neantmoins la næure n'est passellement assoupie & peruerrie en eux, qu'ils n'ayent quelque compassion de douleur de voir leurs parens & amis malades. Ya iour le Reverend Pere Raymond demanda à un ieune garçon Sauuage, pourquoy il ne visitoit pas son percassigé & maiade à mourir. Ce pautre ieus ne homme se mit à souspirer & à verser vn suissant de larmes, asseurant qu'il auoit le cœut sitonché de compassion à l'endroit de son pere : qu'il luy estoit du tout impossible d'ypenser sans sassiget de pitié: mais que pour le voir en ce pitoyable chat, il me le ponuoit, sans mourir aussi cost. Lu quoy nous pourous remarquer qu'ils ne sont pas d'ynnaturel si barbare qu'on s'imagine.

Dans leurs maladies, ils consultent le diable par le moyen d'un Boyé, qui les guerit ou leur pronon-ce vin Arrest de mort, comme ie l'ay décrit au stroisiéme.

S'ils sont peu tourmentés de maladies, ils ont en eschanges comme hereditaire cette detestable & infame maladie, qu'ils appellent Epyan, qui est en bon François, la grosse verolle, & dans le plus haut degré de sa malignité. Ils ne la gaigneme pas par la luxure seulement, mais elle leur vient de ce qu'ils se veautrent dans milles ordures & im-

ravidices, Ades viandes dont ils se servent. Les ensins l'apportent quelquesois du ventre de la mere en naissant. Aureste, nous fçanons de science certaine qu'ils l'ont communiquée aux soldats Espagnols, qui retournerent du premier voyage de Christophe Colomb, que de ceux-là elle passa aux Neapolitains & Italiens, & de ceux là aux François, qui l'ont porté par toute la terre. Ils nomment les pustules & les viceres de cerre ma ladie Yuju, & ne manquent point d'excellents remedes pour les guetir carvn homme fut-il prestà tomber par pieces, est nettoyé & entictement guery en dixiours, c'est à dite, à l'exterieur; carils ne vont iamais à la cause quiest la corruption du sang, d'où vient que la pluspart d'eux naissent auec cette maladie, de la quelle ils neguerissent iamais.

Si cost qu'ils sont de codez, les semmes prennent le corps, le lauent & le nerroy entauce be aucoup de soin. Elles le peindent de roucou depuis les pieds insqu'à la ceste, luy graissent les cheueux d'huille de palmiste, le peignent, le coissent, & l'ajustent auss proprendent que s'il deuoit paroistre dans vue assemblée solemnelle, puis elles l'enucloppent dans vu liet de cotou tout neuf, qui n'a iamais servé, dans la mesme case où il est mort, ou bien luy en bastissent une tout exprez, n'enterrant iamais leurs morts à découvert, & n'obmettant iamais aucune ceremonie (qu'ils ont accoustumé de pratiquer) en quelque lieu qu'ils se puissent rencontrer.

Vniouva Capitaine Sautage de la Domitique. auec la famille composée de treute ou mente étud personnes, nous apportoit va de ses enfans malari de pour le faire bapuser depant sa mort. Cet en fant ayant expiré à deux lieues de nostre Conuent, ils arriverent chez nous fort affigez, telmoignant beaucoup de regret de ce qu'il nauoit pas receule Sacrement de Baptesme auant sa mort. Ils nous firent instance pour anoir vne petite case abandonnée, que nous auions dans vu jardin au bord de la mer, pour servir de sepulture à leurs enfans. Nous la leur accordasmes fort volontiers: Aussi cost ils se mirent tous àtrauailler à cette case, & la remirent: en vn aussibon estat, que si elle eust esté toutensus ue. Ils y strent la sepulture de leur enfant en cette façon, & auec ces ceremonies.

contraint les cœurs les plus endurcis à pleurer auec elles. Leurs maris sont assis derrieres elles, fondant en larmes à leur imitation; ils les embrassent d'vne main comme pour les consoler, & les caressent de l'autre, leur passant souvent la main sur le bras. Pendant ce temps là, vn homme d'entr'eux boucha la fosse auec vn bout de planche, & les semmes jetterent de la terre dessus de temps en temps. Apres ces ceremonies (qui durent vne bonne heure) les semmes brussent toutes les hardes du dessunct, qui consistent en certains petits panniers, coton silé, & autres petites bagatelles, sur la fosse.

Quand c'est vn ches de samille qui est decedé, ses semmes & ses enfans se coupent les cheueux, & les portent courts comme les esclaues l'espace d'vn an entier: ils ieusnent tous l'espace d'vne Lune au pain & à s'eau; ce n'est pas qu'ils croyent que cela prosite à l'ame du trespassé, mais ils disent que s'ils ne ieusnoient à la mort d'vn de leurs parens, la veuë leur affoibliroit, ils deuiendroient tremblans, & tomberoient dans les mains de leurs ennemis. Si le desfunct a des esclaues, ses parens les tuënt, s'ils n'ysent de precaution, & ne se guarantissent par la

Les parens qui ne se sont point trouvez aux sunerailles, viennent par apres visiter le tombeau, &

fuite; & on ne les poursuit point.

faut qu'ils pleurent comme les autres, quoy que bien souuent ils n'en ayent point d'enuie. Ils sont quesquesois vn bon quart-d'heure à souspirer, se

lamenter, & faire mille grimasses auant que de jet-

MMm

ter vne larme: mais quandils sont vne fois en trainon ne les en sçauroit retirer.

Conclusion de ce Chapitre, ou il est traite de quelques obstacles qui se rencontrent à la conversion des Sauvages.

soframmerasi M.s. SariXIL mod avermedicim

resque de la cetre dellus de tempa en romps. Apres Vge maintenant, mon cher Lecteur, aueccom-A bien d'auantage & moins de destourbier, que les Chrestiens de ce temps, ce pauure peuple coureroit dans la carrière du Ciel, s'il estoit esclairé des belles lumieres de la foy; Qui doute que cette generation ne se leue au iour du lugement pour les condamner, de ce qu'apres tant de si belles connoissances, l'ambition, le luxe, l'auarice, les plaisirs sensuels, les supercheries, les trahisons, l'enuie, & milles autres vices, qui ne sont pas mesme nommés parmy eux, ils se precipitent à million dans les Enfers? que seroit ce de ces pauures barbares, qui n'ayant pour lumiere dans l'entendement que les tenebres & l'erreur; pour maistre, que le Demon, duquel ils reconnoissent & auouent tous les iours les fourbes & les impostures; & pour conduite, que les mouuemens d'vne nature corrompue? puisque nonobstant tous ces des-auantages, ils obseruent auec tant de promptitude & de ponctualité leurs superstitieuses ceremonies, pratiquent des austeritez effroyables, des ieusnes si penibles, des mortisications si estrages, des effusions de sang si cruelles,

que beaucoup de Saincts qui possedent auiourd'huy la gloire, n'en ont point exercé de semblable dans cette vie mortelle: cependant nos Sauuages les observent tres-exactement, sans aucune esperance de salaire, ny de posseder vn iour vne gloire immortelle. En vn mot, si tout ce qui se trouue de plus difficile dans la pratique de la vertu, & qui met plus d'obstacle à nostre auancement. spirituel, n'a point de prisesur leurs esprits, quelle coniecture auantageuse n'en deuroit-on pas tirer, si au lieu de mille resueries qui embarassent & confondent entierement leurs esprits, ils auoient la connoissance des mysteres également inessables & adorables de nostre salut; si au lieu d'vn demon qui les tyrannise, ils auoient vn Dieu incarné pour Maistre & Prototype de leurs actions & de leurs mœurs, & vne felicité eternelle pour recompense de leurs trauaux.

Ces pensées nous tiennent en haleine, & nous font reputer heureux dans des fatigues, qui ne sont point conceuables à ceux qui ne les voyent pas; voire mesme estimer nos vies tres-heureusement & vtilement employées à nostre mort glorieuse, pourueu que nous puissions contribuer à l'éducation & à la conversion de ce peuple barbare.

Situme demande, mon cher Lecteur, d'où vient que depuis tant d'années, on voit si peu de progrez parmy les Sauuages; le te respond, quoy que le progrez ne soit pas apparent, veu les obstacles qui se sont rencontrez, tant de la part des Sauuages,

MMm ij

que de divers évenements, desquels l'histoire sue ceinte que l'ay cy devant écrite, donners vne assez ample connoissance, il est plus grand que nous ne l'avions esperé; carapres que tuauras bien cha sideré les obstacles, qui se sont rencontrez de la part des Chefs, il saut que tu sçache qu'il y en a deux principaux de la part des Sauvages, sans autres milles petites pailles de dissicultez, que le seu de la charité consomme. Le laisse aussi à part ceux que tu peux bien s'imaginer, que Satan nous suscite tous les iours.

Premier obstacle, qui se rencontre à la connersion des Sauuages.

Le premier est, que nos Sauuages qui ne sont, comme nous auons dit, que le reste des innombrables barbares, que les Chrestiens Espagnols ont exterminé, & dont vne partie des plus vieux d'entreux ont esté témoins oculaires des extrémes cruautez, que les Chrestiens ont exercé sur eux & sur leurs peres, de là est venu qu'ils ont conçeu vne horreur si grande du nom de Chrestien, que l'iniure la plus atroce qu'ils puissent faire à vn homme, est de l'appeller de ce nom venerable : de sorte que que lque bon mine qu'ils fassent, qu'ind on leur demande s'ils veulent estre Chrestiens, s'ils respondent qu'oiy, ce n'est que par complaisance, & pour tirer de nous ce dont ils ont besoin; mais en leur particulier ce seul nom de Chrestien leur fait bon-

dir le cœur & grincer les dents. De là il faut inferer qu'encore bien que plus des deux tiers des Sauuages de la Dominique, soient instruits iusqu'à répondre qu'il n'y a qu'vn seul Dieu en trois Personnes, qu'il a fait le Ciel & la Terre, qu'il punit d'vne eternité de supplices les méchans dans les Enfers, & qu'il recompense les bons dans le Paradis, qu'ils sçachent les prieres les plus communes, comme le Symbole des Apostres, l'Oraison Dominicale, la Salutation Angelique, & que mesme ils se seruent du signe adorable de la Croix : neantmoins, iusqu'à ce qu'ils soient plus plainement informez du Mystere de nostreRedemption, & qu'ils ayent osté de leur cœur la haine qu'ils portent au faint Nom de Chrestien, ce seroit trop risquer que de leur donner le Baptéme. C'est pourquoy nous nous donnons bien de garde de rien precipiter dans vne affaire de si grande importance, outre que nous sçauons tres bien qu'il n'y a point de Sauuage, qui nereçoiue le Baptéme pour vn petit cousteau, ou pour quelqu'autre bagatelle, & qui ne se mocque par apres de ce Sacrement adorable, à la moindre chose qu'on luy refuse.

## Second obstacle.

Le second est la langue des Sauuages, & c'est le plus grand que i'y reconnoisse; car comme nous auons toussours esté dans vne grande disette de Réligieux, n'en ayant precisément que ce qui nous MMm iij

en falloit pour subuenir à l'administration des Sacremens, & soûlagement spirituel des Chrestiens de cette isle, nous ne pouvons ny ne devions quiter les domestiques de la foy pour la prescher aux Insidels, & tenir des Religieux des cinq ou six mois entiers dans l'isle de la Dominique, pour apprendre la langue des Sauvages. Tout ce que nous avons pû faire dans les occasions, a esté d'y envoyer vndes nostres, à sçavoir le R. P. Raymond, qui s'y est comporté avec tant de zele, d'affection & de courage, que sa memoire ne periraiamais dans le souuenir de ces Barbares.

C'est vne chose qui n'est pas peu difficile, que la langue des Sauuages, soit pour sa prononciation, soit pour sa disette, soit en fin pour sa connoissance: comme les choses se changent dans la suite des temps, aussi leurlangage d'apresent n'est pas tout à fait semblable à celuy de leurs Ancestres. De plus, quoy que plusieurs mots se rapportent dans vn mesme son, ils nese rapportent pas pourtant dans vn mesmesens; plusieurs la sçauent pourtant parfairement, & n'employent pas dauantage que sept ou huict mois à l'apprendre. Les femmes ont vn langage tout different de celuy des hommes; & comme ce seroit vn crime entrelles de parler autrement, quand elles ne sont pas obligées à conuerser parmy les hommes; aussi elles se mocquent d'eux quand ils se seruent de leur façon de parler. Les vieillards aussi vsurpent vne façon de parler toute autre que celle des ieunes gens. Quand ils

ont dessein de faire la guerre, ils ont vn baragoin pour la persuader à ceux de leur nation, qui est fort dissicile à apprendre.

- Il n'y a pas de langue plus disetteuse que cellelà: ils n'ont point de mots pour exprimer ce qui ne tombe pas sur la grossiereté de nos sens corporels; ils ne sçauent ce que c'est que d'entendement, de volonté, & de memoire, parce que ce sont des puissances cachées qui ne se produisent au dehors que par leurs esfets. Ils ne peuvent nommer aucune vertu, parce qu'ils n'en pratiquent aucune. Ils n'ont aucune connoissance des lettres, quoy qu'ils en soient capables ayant l'esprit assez subtil, ce qui paroist dans leur adresse, soit dans la structure de leurs petits panniers, qu'ils font auec tant d'artifice, soit dans toutes leurs autres vstensilles, qui regardent ou leur nauigation ou leur ménage. Ils ont quelque grossiere connoissance des Astres, mais les fables qu'ils messent auec la verité en oste toute la certitude. Il faut remarquer que le langage duquel

Ils ont composé eux-mesmes vne sorte de langue, dans laquelle il s'y rencontre de l'Espagnol, du Erançois & du Flamand, depuis que ces nations ont eu commerce auec eux; mais ils ne s'en seruent que lors qu'ils negotient.

les hommes se seruent quand ils haranguent en pu-

blic, n'est pas entendu des femmes ny des petits en-

tans.

Nostre Reuerend Pere Raymond a composé auec des peines & des soins qui se peuvent mieux.

penser qu'exprimer, vn tres-ample Dictionnaire de tous leurs mots, & vne Grammaire pour decliner & conjuguer, & vn Catechisme de leur langue; ce qui seruira beaucoup à la connersion de ces pautres barbares, puisque sans s'exposer à tous les tra-uaux ausquels ce bon Pere s'est soûmis, on pourra sans beaucoup de difficulté apprendre leur langage, & leurenseigner les mysteres adorables de

nostre Foy.

Maintenant les Sauuages l'entendent parler de la Creation du monde, de la Mort d'vn Dieu, de la sainteté de nos Sacremens, de la sublimité de nos Mysteres, & de nostre Religion, auec beaucoup de satisfaction: les peressoussent qu'on instruise leurs enfans, & parce qu'ils s'apperçoinent que quelques insolens de leur nation méprisent les ceremonies qu'ils voyent faire dans nos Eglises lors qu'ils viennent entraite à la Guadeloupe, ils ont honte d'apperendre, de peur d'estre mocquez de leurs amis. Ce n'est pas que nostre Pere Raymond n'en ayt baptisé vne grande quantité, puisque pendant son sejour parmy les Sauuages, plusieurs enfans ont receu le Baptème, & quelques vieillards ont aussi esté baptisez auant leur mort.

Sans doute, mon cher Lecteur, ces obstacles que ie viens de te mettre deuant les yeux, sont grands s'ils sont mesurez à l'aulne de nos foiblesses, & de la puissance humaine; mais c'est tres-peu de chose à l'égard de la bonté de celuy qui dans son temps disposeratoutes choses pour sa plus grande gloire,

& pour

& pour le bien de ces pauures mal-heureux. Il y a esperance qu'on pourra auec le temps vaincre auec la grace de Dieu, ces deux principaux empeschemens.

Quant au premier, la frequentation des Sauuages auec nos Chrestiens, la douceur auec laquelle ils les traitent, la charité qu'ils leurs témoignent, en sin le bon traitement, & l'affable reception que nos Religieux leur sont, quand ils les viennent visiter, ce qui arriue presque tous les iours, & les presens qu'ils leur donnent, ioint à l'empressement & l'ardeur incroyable qu'ils leur témoignent pour leur conuersion, pourront auec le temps adoucir leur humeur barbare, & leur faire connoistre leurs erreurs.

Pour le second obstacle, le Reuerend Pere Raymond par ses soins infatigables, l'a rendutres facile à surmonter; car outre qu'il pourra maintenant faire leçon de cette langue Sauuagesse aux nou-ueaux Missionnaires, ils y pourront d'eux-mesmes s'y rendre parfaits par le moyen de son Dictionaire, & de sa Grammaire qu'il a composée. Dauantage nos Sauuages, au moins vne bonne partie commencent dessa à baragoiner François; il y a apparence que tant plus ils frequenteront parmy nous, tant plus nous nous rendrons intelligibles à eux, & capables de les instruire das les mysteres de nôtre soy.

Reste maintenant, mon cher Lecteur, que tu ioigne tes prieres aux nostres, & que tous ensemble nous supplions infiniment la souueraine Ma-

jesté de nostre Dieu, qu'il jette ses regards fauorables sur ce pauure peuple, qu'il leur éclaire l'entendement, & le rende capable des mysteres adorables de nostresainte Religion.

Des François de nostre Colonie.

#### CHAPITRE SECOND.

Voy que i'aye bien de la peine à me resoudre à traiter vne matiere si épineuse, & qui sans doute sera épluchée de bien prés, & plus exactement syndiquée que toutes celles que i'ay cy-de-uant déduites, & dans laquelle ie dois auoir autant departies aduerses, qu'il y a d'habitans dans les isses, qui tous infailliblement prendront interest dans cette affaire: il faut neantmoins pour ne rien obmettre de ce qui peut contribuer à vne autant parfaite connoissance du pays qu'elle se peut donner, faire voir qu'ils sont les habitans de la Colonie, sans toutesois interesser aucun particulier.

Il est vray que nos Colonies Françoises, ont esté composées comme toutes les autres Colonies, c'est à dire, de toute sorte de gens ramassez: De toutes les nations de la terre, de tous estats, de tous âges, & tout dissemblables en leurs religions & en leurs mœurs: l'aduoise encore qu'il s'y est rencontré quelques impies, quelques athées, & plusieurs libertins, lesquels apres auoir fait quelques petites

fortunes qui les pouuoient mettre à leurs aises pour le reste de leurs iours, sont venus manger dans les ports, & dans les avres de France tout leur petit fait, auec des desbauches & des scandales qui ont fait décrier & les isles & leurs habitans. Mais il faut donner ce témoignage à la verité, que i'y ay tousiours remarqué plusieurs bonnes familles, & des gens d'honneur qui viuoient dans la crainte de Dieu, & dans la pratique d'vne tres-solide vertu. Presque tout le commun peuple y vit auec beaucoup de franchise, la vertu y est estimée, & les vices, & les vicieux y sont hais & blasmés de tous. On y frequente les Eglises auec beaucoup de deuotion, & la pratique des Sacremens y est ordinaire; en vn mot, le Christianisme y est autant & aussi solidement estably comme dans la France.

C'est vne chose tres-difficile de bien décrire l'estat dans lequel a esté cette Colonie, iusques dans les années cinquante & cinquante-vn: car elle a esté affligée de tant de mal-heurs, de famines, de guerres Ciuiles & Estrangeres, d'oppressions & de delaissemens, que l'estat florissant auquel ie la vois maintenant, passée dans mon esprit pour vn grand miracle.

De tout le grand nombre d'hommes qui alloient dans ces isles pour les peupler, à peine en trouvoit on vn seul qui pretendit de s'y establir pour le reste de ses iours, aussi tost qu'ils avoient gagné quelque peu de choses, ils se retiroient dans leurs pays natal, & en seur place il y en reuenoit des

NNn ij

autres qui en faisoient autant, si bien qu'ils ont toussours tiré du pays tout ce qu'ils ont pû, sans se mettre en peine de le cultiuer, ny de l'embellir. La pluspart n'ont iamais basty que pour le temps qu'ils ont eu dessein d'y demeurer, & mesme ils dédaignoient de planter vn arbre duquel ils n'esperoient pas de manger du fruict: Mais les choses ont tellement changé de face, que ceux qui connoissent maintenant l'estat de la France, s'estiment trop heureux de se pouvoir establir dans ces isses; car elles sont pour le moins autant polies & peuplées que les plus belles Provinces de l'Europe.

Le Roy a estably en l'année mil six cens quarante cinq, vne Iustice souveraine dans les Isles de sainct Christophe, de la Guadeloupe, & de la Martinique, de la quelle les Arrests, (tant pour le Ciuil que pour le crime) sont sans appel. Le Gouuerneur de chaque ille preside dans cette Iustice, & luymesnie créc les Conseillers, & les peut changer se lon qu'ille trouue à propos, si bien qu'il est non seulement sur cette iustice, mais encore sur tout le peuple de son isse, ce que le premier mobile est à l'égard des autres Cieux; de sorte que le plus grand bon heur qui puisse arriuer dans routes ces isles, est d'auoir vn homme de bien pour Gouuerneur. Car comme son exemple peut causer beaucoup de bien quandilest vertueux; il est aussi capable de causer vne infinité de maux, lors qu'il a quitté la crainte de Dieu.

Regis ad exemplum totus componitur orbis.

Ecs Seigneurs de la Compagnie des isles de l'Amerique, ont depuis trois ou quatre ans vendu les principales isles aux Gouverneurs qui y sont maintenant, & ie crois que c'est vn grand bien pour les habitans qui n'auront plus à faire à tant de maistres, desquels ils receuoient tres peu de sou lagement, quoy qu'il leur falloit payer fort exactement les droits de cent liures de petun & plus par chacun an. Ils ont maintenant leur Seigneur present, qui ayant le soin de conserver la terre comme son propre, & les habitans comme ses bons & veritables sujets, sera sans doute plus cordialement aymé, & plus respectueusement honoré d'eux.

Il n'y a point de garnison entretenuë dans toutes ces isles, mais les habitans sont diuisés par compagnie, & chacun d'eux fait la garde de temps en temps au logis du Gouverneur dans les forteresses, ou aux lieux destinés à ce sujet par le Gouver-

neur.

Les Capitaines & Officiers de ces Compagnies iouyssent de plusieurs priuileges, comme d'exemption de droit, tant pour leurs personnes que pour leurs seruiteurs & esclaues. Ils ontaussi la preference quand il arriue des Negres. Tous les habitans les honorent, & leurs obeyssent comme s'ils estoient leurs soldats.

Ie ne puis assez exalter vne louable coustume qu'ont les habitans de toutes ces isles; car comme ils n'ont aucun vsage d'argent, aussi n'y a-il aucun cabaret ny hostellerie parmy eux; si bien que quand

NNn iij

ils veulent faire voyage, chacun prend son lict de coton sur son espaule, & se mettent en chemin plus qu'en demy Apostre. Car si ce n'est, sine virga; c'est tousiours sine pera, & bien souuent sine calceamentis. En quelque lieu que midy les prenne, ils entrent dans la premiere case, dans laquelle on leur donne sort liberalement dequoy se substenter, & apres qu'ils ont bien beu & bien mangé, ils payent leurs hostes par vn grand mercy.

Il ne faut pourtant pas inferer de ce que i'ay dit, qu'il n'y a ny taueme ny cabaret, que les habitans en soient plus sobres & moins sujets à l'yurognerie; car la desbauche des Allemans n'est que l'ombre des excez de vin & d'eau de vie, que sont les habitans de ces isles: Il est vray que ce n'est pas souuent, mais seulement quand les nauires arriuent

chargés de boissons.

L'on ne se sert point du tout d'argent monnoyé, mais tout le negoce du commerce de nos habitans se fait par troc. Le suge met la taxe à toutes les den-rées, lesquels on achete donnant en échange du petun, du sucre, du gingembre, du coton, de l'indigo, & autres marchandises du pays, selon que la taxe le porte.

Les Seigneurs de la compagnie se sont aduisés, pour arrester les François dans ces isles, & y affermir l'estat de leur Colonie, d'y faire passer des filles pour les marier aux habitans, & cela a merueilleusement reüssi, & y a arresté plusieurs François, qui ont peuplé le pays, en sorte que l'on y voit mainte-

mant tres-grand nombre de ieunes garçons, & de ieunes filles de douze, de quinze & de dix-huit ans, qui n'ont iamais veu la France.

Lors qu'il arriue des filles dans le pays, on a vn grand soin de les loger chez quelque personne vertueuse, en sorte qu'il ne s'y passe aucun desordre, & aussi tost plusieurs habitans qui ne respirent que des semmes courent à l'amour & au marché tout ensemble. Chacun considere celle qui luy agrée le plus, & apres en auoir fait vn choix arresté, il conuient du prix de cette sille auec celle qui en a la conduite. Puis on passe le contract sur le champ,

& dans peu de jours on les marie.

Mais comme le mot de vendre & d'acheter choque l'esprit d'une nation libre, comme sont les François; il faut sçauoir que ce commerce prend sa source d'une ancienne coustume, qui tient lieu de loy dans toutes les isles, & qui obligent toutes personnes, qui a passé aux frais d'autruy dans les Indes, à seruir celuy qui a payé son passage, par l'espace de trois ans entiers comme vn esclaue: si bien que toutes ces filles n'ayant pas eu de quoy subuenir aux frais de leurs passages, elles demeurent obligées enuers ceux qui les ont fait passer de trente ans de seruitude, & il faut que ceux qui les veulent épouser acherent non les filles, mais leur liberté, d'où vient que c'est vn grand bon-heur pour vne fille, lors qu'elle peut trouuer de quoy payer son passage, qui n'est que cinquante liures, ou tout au plus vingt escus, elles en sont beaucoup mieux

pourueuës, & elles rencontrent des partis assez-

auantageux.

Toutes ces femmes y sont autant secondes, comme dans l'Europe, & esseuent leurs enfans auec beaucoup de facilité, iusqu'à l'âge de sept à huict ans, auquel âge la pluspart semblent estre arrestés tout court, le tin leur pâlit, ils deuiennent languissans, & plusieurs meurent en cét âge. Pour moy, ie crois que cela vient des viures dû pays, & principalement des sigues, Bananes, & patates qui engendrent beaucoup de vers: car i'en ay fait ouurir plusseurs dans l'estomach, desquels i'ay trouué grand nombre de vers enlassez ensemble, ausquels i'impute auec beaucoup de probabilité la cause de ce languissement, & mesme de leur mort. Quand ils vont iusqu'à l'âge de douze ou treize ans, ils se délient tout à coup & croissent à merueille.

Il y a beaucoup de chose que le Lecteur curieux pourroit souhaiter dans ce Chapitre, touchant les habitans François: mais comme ie les ayécrits en diuers endroits de ce liure, ce seroit vne chose supersuë de les repeter icy.

# Des Esclaves, tant Mores que Sanuages.

TO SEE THE SECOND SECON

THE PERSON NAMED IN THE

### CHAPITRE TROISIESME.

Platona beau dire, parlant des sers & esclaues; que c'est une chose tres dissicile que la possession d'un homme; & que mesme le Christianisme se preuele tant qu'il voudra desadouce liberté des ensans de Dieu, qui rejette & abhorre tout esclauage; on persuadera plussost aux riches du monde de renoncer à leurs moyens, qu'aux habitans des Indes de ne point tenir d'esclaues. & d'abolir le honteux commerce, vendition & achapt de leurs semblables, ie dis mesme des Chrestiens, & regenerez des caux salutaires du Sacrement de Baptesme comme eux; car c'est en cela que consistent toutes les richesses du pays, & un homme n'est puissant, riche & honoré dans ces lieux, qu'à proportion du nombre de ses esclaues & serviteurs.

Les esclaues desquels se servent ordinairement nos habitans, sont de deux sortes, sçauoir les Negres, que nous appellons en France, Mores ou Ethiopiens; & les Sauuages de la terre ferme, & non ceux des illes camercanes: car à moins que de leur creuer cruellement les yeux, comme a fait de mon temps vn Gouverneur de Montsarat à quelques Sauuages de la Dominique, il est impossible de les retenir.

**00**0

Pour ce qui regarde les Negres, ils sont amenez dans toutes les Indes des costes d'Angole, de Guynée, ou du Capt vert, par des marchands qui les vont traiter le long de la coste, pour du ser, de l'eau de vie, des thoiles, & semblables denrées qu'on leur porte de l'Europe, & bien souuent pour rien; car s'ils les peuvent attirer dans leurs nauires à sorce de caresses, de boisson & de presens, ils leuent l'ancre, les emmeinent, & encor bien qu'ils soient libres, ils en sont des esclaues, ayant ainsi bien souuent pour rien, les marchands & la marchandise.

Les Espagnols nous en ameinent aussi bien souuent, mais contre leur intention; car quand ils viennent à approcher des terres, rencontrant des vaisseaux plus sort qu'eux, qui les achetent à grands
coups de canons, presque tous ceux ey viennent
de la coste d'Angole, & sont baptisez, soit par les
Espagnols (qui ne sont aucune dissiculté de les baptiser sans aucune instructio, sous l'esperance qu'ils
ont de les instruire aucc le temps) soit par des Prétres Chrestiens de leur nation mesme: car plusieurs
d'entr'eux m'ont asseuré qu'ils ont des Prestres qui
sont les mesmes choses que nous.

Ceux qui viennent du Cap-vert sont Mahometans, mais si stupides & ignorans, que tout ce qu'ils ont de connoissance & d'observation de leurs loix, n'est pas à peine suffisant pour faire connoistre qu'ils en sont.

Tant les vns que les autres nous donnent beaucoup de peine à les instruire, à raison de leur ignonostrauaux est qu'ils ne sont pas employez en vain, car la pluspart d'entr'eux, apresauoir esté instruits & baptisez, sont tres constans en la foy, tres-bons Chrestiens, & qui bien souuent seruent d'exemple

de pieté à nos François.

Nos habitans estiment beaucoup plus les Negres d'Angole que ceux du Capt-vert, tant pour la force du corps, que pour l'adresse en tout ce qu'ils entreprennent. Lors qu'ils sont échaussez, il ne faut pas estre trop bon questeur pour en éuenter le frais, & les suiure à la piste partout où ils ont passé; car ils sentent si fort le boucain, que les lieux par où ils ont cheminé, l'air en est infecté plus de demy-heure apres leur passage: les Negres du Capt-vert ne sentent pas la moitié si fort. Ils ont la peau plus noire, les membres du corps mieux proportionnez, & les traits du visage plus delicats, & il me semble qu'ils sont d'un naturel plus doux & plus sociable.

plus ny moins que nous traitons les cheuaux en Erance: ils en tirent du tranail autant que la nature leur en peur permetere, s'ils les sollicirent dans leurs maladies, c'est plustost de peur de perdre ce qu'ils valent & leur service, que par compassion qu'ils ayent de leurs maux. Ils tiennent pour maxime excellente dans le gouvernement des Negres, de ne leur iarnais temoigner l'affection qu'ils leurs portent, de ne les point frapper à tort, non plus que de

OOo ij

ne leur pardonner iamais aucune faute; d'où vient qu'à la moindre qu'ils commettent, ils les battent sur la chair nuë auec des liannes, qui font plus de mal que les ners de bœufs, ne plus ne moins que les Turcs donnent des bastonnades à leurs esclaues. Plusieurs les battent tous pour les fautes d'vn particulier. Apres qu'ils ont tout le corps meurtry & deschiré, ils les lauent auec de l'eau, du sel, & du piment, ce qui leur cause autant de douleur que les

coups qu'ilsont receu.

C'est veritablement en ces mal-heureux que se verifie le dire d'vn Poëte chez Platon: Dimidium mentis Iupiter illis aufert (lib. 6. leg. cap. 6.) comme ie l'ay remarqué en mille rencontres, sçauoir que Dieu oste la moitié du jugement aux esclaues, de peur que reconnoissans le miserable estat de leur condition, ils nese jettent dans le desespoir: car encore bien qu'ils soient grands railleurs, vains, & adroits en tout ce qu'ils font pourtant si stupides, qu'ils n'ont pas plus de ressentiment de leur esclauage, que s'ils n'auoient iamais eu aucune connoissance du bon-heur de la liberté. Ils font de toute terre leur patrie, pourueu qu'ils y trouuent à boire & à manger; & bien éloignez qu'ils sont des sentimens des filles de Sion, qui disoient se voyant dans vne terre estrangere; Quomodo cantabimus cantieum Domini in terra aliena? Quand il arriue vne Feste ou vn Dimanche, ils s'oignent tout le corps d'vne huille qui les fait paroistre plus noirs & plus beaux; ils se rasent la teste, laissant des couronnes de leurs

portons, ou des chaperons, ou des estoiles les semmes se tressent les cheueux, quoy que tres-courts & crepus comme laine ils sont des assemblées où ils dansent à leur mode au son du tambourin, ou de la callebasse, auec autant d'allegresse que s'ils estoient les plus heureuses gens du monde. Ce tambourin n'est autre chose qu'vn trone d'arbre creusé, sur lequel est estendu & lié auec vne corde, vne peau de loup marin. L'vn d'eux le tient entre ses jambes, & joue auec ses doigts comme sur vn tambourin de basque; quand il a joué vn verset, l'assemblée en chante vn autre, & ainsi ils continuent alternatiuement.

Mais si le boire ou le manger seur manquent, ils sont bien-tost reduits au desespoir, n'y ayant point d'extremité qu'ils ne choisissent pour s'en déliurer, mesme iusqu'à s'oster la vie de leurs propres mains, comme il arriua à cinq pauures Negres, l'an mil six cens quarante sept, dans l'isse de saince Eustache. Ces pauures mal-heureux se voyant dans vne terre la plus ingratte & moins feconde de toutes les illes de l'Amerique, dans laquelle ils ne pouuoient trouuer vn verre d'eau pour se raffraischir, se resolurent de s'en retourner dans leur pays par la porte de la mort, (car la pluspart d'entreux croyent qu'en mourant ils s'en retournent dans leur terre natale) ils se firent tous les vns apres les autres la charité de se pendre à des arbres, auec des cordes de mahot; ils commencerent par les plus ieunes, & la derniere fut vne vicille semme agée de plus de octante and la quelle apres auoir rendu ce bon service aux autres, prit la peine de se le faire à olle-mesme.

Puisque ce mal heur leur arriva dans vne ille si necessiteuse; il ne sera pas desagreable au Lecteur,

que i'en disc deux mots.

Cette ille donc, appellée sainct Eustache, n'est à proprement parler qu'vne montagne de roches, raboteuse, & converte d'autant de terre qu'il en faut pour nourrir les arbres qui croissent dessus, contenant enuiron trois ou quatre lieues de circuit: elle ostsituée à seize & demy, ou dix sept degrez de la ligne, & dépend des Estats de Holande, lesquels y auoient dessa fait eriger vn fort & plusieurs bastimens de brique, qui valent mieux que toute l'isle: elle estoit ha bitée, quad i y passay & y sis vne residence de six semaines en habit seculier & inconnu, de toute sorte de nations; mais sur tout d'un grand nombre de renegats & d'apostats & de foy & de religion, de quantité de criminels, de plusieurs fugitifs de l'isle de saince Christophe, & autres circonuoisnes, & de beaucoup de banqueroutiers d'Holande: ie ne m'en estonne nullement, certe terre n'estant propre qu'à retirer samblables canailles, ou des gens qui sont las de leur vie, ou contraints d'en mener vne plus miserable que celle des Forçats & des Galeriens; car dans toute cerreilleile n'y a pas vne seule sontaine, riviere, ny puits, d'oili on puisse tirer vne seule goute d'eau douce. De sorte que la condition des habitans de cette isse:

estoit pour lors plus mal-heureuse que celle de ces illustres Confesseurs releguez dans les solitudes de Chersone, qui estoient contraints d'acheter par vn tranail de douze lieuës, dequoy se mouiller la langue. En l'an 1648, que i'y passay, les plus aisez de cette ille commençoient à y faire bastir des cisternessie croisque cela les aurasoulagez; au reste pondant le téps que i'y demeuray, i'y enduray plus de faim & plus de soif, que ien auois fait en toute ma vie. Celasoir dit en passant, recournons à nos Negres le ne puis passer sous silence vn trait bien parriculier de leur brutale insensibilité. Deux sœurs Negresse du Cap-vert, vne âgée de onze à douze ang & l'autre de quatorze à quinze, furent en leuées de leurs pays en diuces temps , & par de differents marchands & emmenées dans les Indes. Vne fut renduë dans l'isle d'Antigoa au Gouuerneur, & l'autre à Monsseur le General de Thoisy dans la Guadeloupe, depuis emmenée dans la Martinique & de là en France, par Madame la Generale, sa femme. Comme ie m'en retournois en sa compagnie en la France, il arriua que nous fusmes contraints par hazard de presidre terre dans l'isle d'Antigoa: nous fusmes disner & nous raffraischir chez Monsieur le Gouverneur, où estoit la sœur de cette Negresse que nous conduissons en France: O estrange durcté de cœur & insensible stupidité, celle qui estoit auec nous ayant reconnu sa sœur, l'acosta sans s'emouvoir aucunement : elles s'entretincent quelque pen de temps auec autant de froideur &

d'indifférence, que le ferois auec vine personne que i aurois quitté depuis derny heure. Leur se paration fut toute semblable: suge, mon cher Lecteur, quelles larmes de tendresse & d'amour auroient versé nos François en semblable rencontre? Quels sanglots & quels regrets leur auroient percé le cœur, quand il auroit fallu se separer pour ne se iamais reuoir en ce monde.

Il faut en sin que l'aduoueingenuement, & que i'adore auccteute humilité les profonds & inconceuables secrets de Dieu, car iene sçay ce qu'afait cette mal houreuse nation, à la quelle Dieu a attaché comme vne malediction particuliere & here. ditaire, austi bien que la noirceur & laideur du corps, l'esclauage & la seruitude. C'est assez d'estre noir, pour estre pris, vendu, & reduit à l'esclauage par toutes les nations du monde. Mais ce qui est de plus estrange, c'est qu'eux mesmes ne se contentent pas de faire esclaues leurs ennemis pris en guerre; mais au moindre larcin que commet vn d'entr'eux, il est rendu esclaue & sujet à estre vendu aux estrangers, luy & tous ses parens. Plusieurs personnes qui frequentent ces costes, m'ont asseuré qu'ils vendent insqu'à leurs propres enfans, & ce qui est horrible, eux mesmes pour des bouteilles d'eau de vie, s'engagent pour toute leur vie à vne dure seruitude, pour auoir de quoy s'enyurer vnefois.

Quant aux Sauuages esclaues, ils nesont pour l'ordinaire pasgens de grand trauail; mais ils sont fort

fort adroits à la pesche & à la chasse; en ce cas vn seul vaut bien souvent mieux que deux Negres, car il n'en faut qu'vn pour nourrir vne assez ample samille. Ils sont pour l'ordinaire si melancholiques, qu'on n'en sçauroit tirer du service, si ce n'est en les statant, & c'est vn Prouerbe dans le pays, battre vn Negre c'est le nourrir; mais au contraire, crier vn Sauuage c'est le battre, & le battre c'est le faire nourir. Ils sont d'vn naturel fort bonasse, simples, & tres-constans en la soy, quand ils s'ont vne sois embrassée, pour ueu toute sois qu'ils ne retournent point dans leur pays; car en ce cas ils seroient tout de mesme que les autres.

Fin de cette cinquiesme Partie, & detout le Liure.



L'IMPRESSION DE CE LIVRE estant achevé, i ay heureusement rencontré la concession du Roy, touchant les Isles de l'Amerique, en faueur des Cheualiers de Malte: l'ay creu que c'estoit une piece à estre icy inserée, asin que tous ceux qui connoistront pur la lecture de ce Liure l'estat de toute ces isles, apprennent en mesme temps en quelle façon elles sont tombées en la possession des Cheualiers de Malte, es pareillement le grand bien que l'on doit esperer d'une acquission si glorieuse en suvile à toute la Chrestienté, est à l'estat de la France.

OVIS par la grace de Dieu Roy de France & de Nauarre: A tous presens & à venir, Salut. L'Ordre de S. Iean de Hierusalem s'est monstré si vtile à l'Eglise

par ses services & sa continuelle resistance aux entreprises des Mahometans ennemis de la Foy, dont les victoires frequentes qu'il a sur eux remportées en tant de combats sont des marques certaines, esquels grand nombre de Cheualiers ont espanché leur sang & prodigué leur vie pour le salut commun, & les Hospitaux ont estés dignement & chatitablement administrez par iceluy depuis son institution, qu'il seroit vtile qu'il eust son siege non seulement en l'Isle de Malte, mais aussi en d'autres & plusieurs endroits, asin que ce sussent autant de stations, forteresses memparts pour la Chrestien-

té, & d'azilles aux fidels. Ces considerations & l'affection que les Roys nos predecesseurs, & nous à leur exemple auons toussours portée audit Ordre, nous ont fait fauorablement entendre aux supplications qui nous ont esté faites de la part de nostre trescher Cousin le Grand Maistre dudit Ordre de saint Iean de Hierusalem, par nostre amé & feal Conseiller en nos Conseils Cheualier & Bailly d'iceluy, & Ambassadeur de nostredit Cousin le Grand Maistre prés nostre personne le sieur de Souvré; Que le sieur Bailly de Poincy Grand Croix dudit Ordre, apres plusieurs beaux emplois en France, auroit esté enuoyé par le feu Roy nostre tres-honoré Seigneur & Pere, son Gouverneur & Lieutenant general és Isles de S. Christophe, & autres Isles de l'Amerique peu connuës pour lors, lesquelles depuis sous sa conduite sont habitées de grand nombre de François, en quoy ledit sieur Bailly de Poincy n'auroit rien espargné pour y maintenir nostre authorité, l'éclat & la dignité du nom François; Mesmes auroit fait bastir plusieurs forts à ses despens, & se seroit aussi formé un reuenu considerable par acquisitions qu'il a faites dans les dites Isles, ayant employé pour cét effet le reuenu de plusieurs années de deux des plus belles Commanderies dudit Ordre, desquelles il iouyssoit en France, lesquels Domaines par droit de pecul appartiennent à son Ordre, auquel d'abondant ledit sieur Bailly de Poincy comme bon Religieux en a donné toutes les seuretez necessaires; En sorte que nostredit Cousin le Grand Maistre & le-

L'IMPRESSION DE CE LIVRE estant achevé, i ay heureusement rencontré la concession du Roy, touchant les Jstes de l'Amerique, en faueur des Cheualiers de Malte: l'ay creu que c'estoit une piece à estre icy inserée, asin que tous ceux qui connoistront pur la lecture de ce Liure l'estat de toute ces isles, apprennent en mesme temps en quelle façon elles sont tombées en la possession des Cheualiers de Malte, es pareillement le grand bien que l'on doit esperer d'une acquission si glorieuse en si vitile à toute la Chrestiente, es à l'estat de la France.

OVIS par la grace de Dieu Roy de France & de Nauarre: A tous presens & à venir, Salut. L'Ordre de S. Iean de Hierusalem s'est monstré si vuile à l'Eglise

par ses services & sa continuelle resistance aux entreprises des Mahometans ennemis de la Foy, dont les victoires frequentes qu'il a sur eux remportées en tant de combats sont des marques certaines, esquels grand nombre de Cheualiers ont espanché leur sang & prodigué leur vie pour le salut commun, & les Hospitaux ont estés dignement & charitablement administrez par iceluy depuis son institution, qu'il seroit vtile qu'il eust son siege non seulement en l'Isle de Malte, mais aussi en d'autres & plusieurs endroits, asin que ce sussent autant de stations, forteresses & remparts pour la Chrestien-

té, & d'azilles aux fidels. Ces considerations & l'affection que les Roys nos predecesseurs, & nous à leur exemple auons toussours portée audit Ordre, nous ont fait fauorablement entendre aux supplications qui nous ont esté faites de la part de nostre trescher Cousin le Grand Maistre dudit Ordre de saint Iean de Hierusalem, par nostre amé & feal Conseiller en nos Conseils Cheualier & Bailly d'iceluy, & Ambassadeur de nostredit Cousin le Grand Maistre prés nostre personne le sieur de Souvré; Que le sieur Bailly de Poincy Grand Croix dudit Ordre, apres plusieurs beaux emplois en France, auroit esté enuoyé par le feu Roy nostre tres-honoré Seigneur & Pere, son Gouuerneur & Lieutenant general és Isles de S. Christophe, & autres Isles de l'Amerique peu connuës pour lors, lesquelles depuis sous sa conduite sont habitées de grand nombre de François, en quoy ledit sieur Bailly de Poincy n'auroit rien espargné pour y maintenir nostre authorité, l'éclat & la dignité du nom François; Mesmes auroit fait bastir plusieurs forts à ses despens, & se seroit aussi formé un reuenu considerable par acquisitions qu'il a faites dans les dites Isles, ayant employé pour cét effet le reuenu de plusieurs années de deux des plus belles Commanderies dudit Ordre, desquelles il iouyssoit en France, lesquels Domaines par droit de peculappartiennent à son Ordre, auquel d'abondant ledit sieur Bailly de Poincy comme bon Religieux en a donné toutes les seuretez necessaires; En sorte que nostredir Cousin le Grand Maistre & le-

dit Ordre s'en peut dire dés à present le vray proprietaire, sans attendre qu'ils luy reuiennent apres le deceds par droict de despoüille, à quoy nostredir Cousin le Grand Maistre a desiré ioindre la proprieté entiere desdites sses de S. Christophe, par l'acquisition d'icelles, pour la quelle nostre dit Cousin a enuoyé ses ordres & pouvoir audit sieur de Souvré, afin de traiter auec ceux de la Compagnie desdites Isles sous nostre bon plaisir, & sous l'esperance que nous aurions le traité agreable, & que nous y loindrions en outre ce qui nous appartient esdites Isles, afin de pouvoir par nostredit Cousin & son Ordre y former vnestablissement pour le seruice & la dessense de la Chrestienté, & pour la conuersion des Sauuages à la Religion Catholique. A CES CAVSES, & apres auoir fair voir en nostredit Conseil les Lettres de concession par nous cydeuant faites à ladite Compagnie des Isles de l'Amerique du mois de Mars 1642. L'acte de deliberation de l'assemblée de ladite Compagnie de l'Amerique, pour la cession vente & alienation de tout ce qu'ils pourroient pretendre en icelles sous nostre bon plaisir, aux charges & conditions portées par le resultat du deux May 1651. Le traite fait par ledit sieur de Souvré auec ceux de la dite Compagnie, le 24. desdits mois & an, attachez sous le contre-sel de nostre Chancellerie. De l'aduis de nostredit Conseil où estoient la Reyne nostre tres honorée Dame & Mere, nostre tres-cher frere le Ducd'Anjou, plusieurs Princes, Dues, Pairs & Officiers de nostre

Couronne, & autres grands & notables personnages de nostre Royaume; Nous desirans fauorablement traiter nostredit Cousin le Grand Maistre & son Ordre, & tesmoigner à toute la Chrestienté l'estime que nous enfaisons, & que comme fils aisné de l'Eglise nous ne laissons eschapper aucune occasion pour le bien & l'augmentation de la Religion Chrestienne, & par ce moyen inuiter les autres Princes Chrestiens de faire le semblable, & de contribuer de leur part ainsi que nous faisons à la manutention & propagation de la Foy; de nostre grace speciale, certaine science, plaine puissance & authorité Royale; Auons loué, agreé, ratifié, louons, agreons, ratifions & confirmons par ces presentes signées de nostre main la concession cy-deuant faite à ladite Compagnie des Isles de l'Amerique du mois de Mars 1642. Ensemble ledit contract du 24. May 1651. Portant l'alienation vente & cession des droits de ladite Compagnie dans les Mes de l'Amerique, à eux concedées au profit de nostre dir Cousin le Grand Maistre & dudit Ordre de S. Iean de Hierusalem : Et adjoustant aux concessions faites par cy-deuant, auons de nouueau donné & octroyé à nostredit Cousin & à son Ordre, donnons & octroyons par cesdites presentes ladite Isle de S. Christophe, & autres en general en dependantes conformement audit contract du 24. May, auec toutes leurs consistances, à la reserve des Isles contenuës & specifiées aux contracts de vente dés 4. Sept. 1649. & 27. Septembre 1650. Pour ladite Isle: PPp iij

de S. Christophe & autres Isles de l'Amerique en general à la reserve cy dessus, estre tenuës par nôtredit Cousin le grand Maistre & sonOrdre en plain Domaine, Seigneurie directe & vtile proprieté incommutable: Ensemble les Places & Forts estans en icelles, droit de Patronage Laïque de tous Benefices & Dignitez Ecclessastiques, qui sont ou pourront estre cy-apres fondez, & qui nous peut de present & pourroit appartenir, auec tous droits Royaux, & pouuoir de remettre & commuer les peines, créer, instituer & destituer Officiers & Ministres de Iustice, & Iurisdiction tant volontaires que contentieuses pour passer tous Actes, inger toutes matieres tant ciuiles que criminelles en premiere instance; & par apel en dernier ressort, & en tous cas le tout à perpetuitéen plain sief, & amorty, & sous tel tiltre, & y faire tels establissemens que bon luy semblera, à la seule reserue de la souueraineté qui consiste en l'hommage d'vne Couronne d'or de redeuance à chaque mutation de Roy de la valeur de mil escus, qui sera presentée par l'Ambassadeur dudit Ordre vers cette Couronne, ou par autre Ossicier d'iceluy en son absence, à la charge que nostredit Cousin le Grand Maistre, & l'Ordre ne pourront mettre lesdites Isles hors de leur main, ny y donner commandement à autres qu'aux Cheualiers des Langues Françoises nos Sujets, sans nous le fairesçauoir & pris sur ce nostre consentement. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Conseillers les gens tenans nostre Cour de Parlement

de Paris, Chambre de nos Comptes & autres nos Officiers qu'il appartiendra, que ces presentes ils fassent registrer, & du contenu en icelles faire iouir nostredit Cousin le Grand Maistre & ledit Ordre plainement, paisiblement & perpetuellement, sans souffrir qu'il luy soit fait, mis ny donnéaucun trouble ny empeschement au contraire: Et dautant que des presentes l'on peut auoir besoin en mesme temps en plusieurs lieux, Nous voulons qu'aux copies deuëment collationnées, foy soit adioustée comme à l'Original des presentes. Car tel est nostre plaisir. Etafin que ce soit chose constante pour toû. jours, Nous auons fait mettre nostre seel à ces presentes, sauf en autres choses nostre droit & l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de Mars, l'an de grace 1653. Et de nostre regne le dixiéme : Signé Lovis. Et sur le reply, Parle Roy DE LOMENIE, Visa Mol E'Etscellée du grandsceau de cire verte fur lacs de loye.

> Collationné à l'Original, par moy Conseiller. Secretaire du Roy, et de ses Finances.

## Eautes survenuel en l'impression.

| •                   |                                              |                                          |               |            |                           |
|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|
| page                | ligne                                        | lifez                                    | 0476          | ligne      | lifez                     |
|                     |                                              | T                                        |               |            | longueur                  |
|                     |                                              |                                          | •             |            | griffent                  |
| 18                  | 3                                            |                                          | 279           | n          | frequentées               |
| 181                 | 2.8                                          | Roffey                                   |               |            | vellie                    |
| 24                  | 20                                           | commun                                   | - 252         |            | chargée                   |
| 26                  | 30                                           | font                                     | -284          | Z.         | tant des pannes que de la |
|                     | _                                            | è nostris                                | - <del></del> |            | fluë qu'on                |
|                     | , ,                                          | ex:                                      |               |            | des masses                |
| 30                  | 9                                            | vineam                                   |               |            | fortent                   |
| 31                  | 25                                           | à Christianissimo                        |               | 2.1        |                           |
|                     |                                              | Paristens                                |               |            |                           |
|                     |                                              | ·                                        | -             |            | gentillesse               |
|                     |                                              |                                          | 296           |            | tout de bon               |
| 80                  | 17                                           | dunette                                  | 455           |            | labour                    |
| 36                  | * <b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * | A '1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' | 339           | , <b>3</b> | S'Y                       |
| ్ కోట్ జూ<br>కార్యా |                                              | nde Partie.                              | 340           |            | nourillant                |
| 100                 |                                              | ويونو والاست                             | 343           | _          | ne                        |
| 12.9                | titre                                        | vmbilics-                                | 348           |            | vernis                    |
|                     |                                              | me Partie.                               |               |            | reculan                   |
| :1/3                | 6                                            | la                                       | 372           | 16         | cét                       |
| 158                 | 6                                            | qui                                      | 373           | I          | &                         |
| 165                 | 4                                            | jusques 2                                | 405           | 16         | quel                      |
| 165                 | 9                                            | bout                                     | 408           | 1          | moura                     |
| 168                 |                                              | l'esperge                                | 413           | . 2        | que                       |
| •                   | 17                                           | ful                                      | 414           | 19.        | croyant                   |
| 170<br>189          |                                              | Illes                                    | 443           |            | plaind of the land        |
| _                   |                                              | impossible                               | 446           |            | vnes                      |
| 195                 | -                                            | elle                                     | • .           | . IŞ.      | tout rosty                |
| 196                 |                                              | bastard .                                | 452           | -7         | jetrant                   |
| 224                 |                                              | euable                                   | 417           | Far o      |                           |
| 219                 |                                              | Rayé                                     | 459           | . ~J . :   | & havres                  |
| 234                 |                                              | débrouillez                              |               | 2          | paffe                     |
| 259                 | 18                                           | recherchées                              | 467           |            | falut                     |
| 260                 | ,                                            | qu'il                                    | 469           | . 7 3      | Ils rencontrent           |
| 274-                | . <b>14</b>                                  | Marie Control                            | 474           | 14         |                           |
| ÷                   |                                              |                                          | 479           | 17         | vendue                    |

Lisez dans la traduction du Saunage de nous au lieu d'acause de nous, & du saint Esprit au lieu de par le, & le reuancher de la honte & malise des hommes. Le Perc Raymond a esté contraint de se seruir de ces termes pour exprimer nos mysteres, dautant qu'il n'en a peu trouuer de plus propre dans leur langue.

# ADVIS AV LECTEVR.

Any Lecteur, afin que rien ne manqua à ton entiere satisfaction, i ay prié instament le R. P. Raymond Breton, Superieur & Commissaire de la Mission de nostre S. Ordre dans les Antisses de l'Amerique, qu'il me donna qu'elques parcelles des traductions qu'il a fait de nos mysteres en la langue de nos Sauuages. It te les presente de bon cœur. Tu verras dans ce peu de lignes combien cette langue est ingrate & indigente, & les grands trauaux que ce bon Pere a pris pour s'y rendre parfait. It à aurois donné icy son Catechisme entier, si ie n'auois eu peur d'abuser de ta patience.

Létiboüic yoümaan ak'Iráheu aka sainct Acámboéhé.

'Au nom du Pere, & du Fils, & du saince Esprit.

L'Oraison Dominicale.

1. Kioumoué titanyem caoué, tamainguala éyéti ouaróman.

2. Nemboüilla boubécouni ouaone.

3. Maingatkatou thoattica ayé oula: Huibóná tiboüic nonum cachi tiboüicbali oübécou.

4.Hu erébali eboe-iim bimalé okoigné.

5. Cheüllé-katou-banun huénócatini bibonam ca chi cheüllé-oüábali nhenócaten-ibé huibónam.

6. Menépeton oüaattica toróman tachaoüante-boùironi.

Nostre Pere qui és au ciel emp pyré, honoré soit ton nom, à cause de nous.

Ton ciel nous aduienne.

Obeyssance soit rendue à ta parole: par nous sur la terre ainsi qu'au ciel.

Donne-nous auiourd'huy nôtre pain ordinaire.

Pardonnez-nous les meschancetez que nous auons faites.

Ainsi que nous pardonnons celles que nos semblables nous font.

Que nous ne soyons surmontes par tentation.

7. Irheü chibacaiketabaoua tioiiiné toülibani: an-ankatou.

Mais fais-nous eschaper du mal, Ainsi soit-il.

La Salutation Angelique.

Mabouic Mariaouée chiouamain bomptou libôná Ichéiti, likia bimaléem, aouéregoutibou n'hiouiné amon oulié, likia kia auéregoyen átagnanum lesu.

Sancte Marie Ichéiri-chanú Kélémeicherátiba ouaoichéé iéheumetioua ikóigné huitatouli ábou kia. Salut, ô Marie, tu plais à Dieu, il est auec toy, tu és plus heureuse que les autres femmes, & plus est heureux ton Fils, Iesus.

De Dieu la Mere, prie pour nous meschans, maintenant & à nostre mort,

Symbole des Apostresi

Moingnattetena libonam Icheiri ioümaam oüboütoü-goüméméti chicaboüitinum oübecou,nonum amiem, ékénétoüpa oka.

Ineglé libónam lamointeréé Iesus-Christ ouayouboutoulicou.

Ebechouoüti oüekéli-méem lorómam fainct Acamboéé, n'heümainti tao Maria Vierge oka.

Apagoüti lioüboütoümali aboücheem Ponce Pılate.

Attarouti touagon tabairagoné;aocéti, achonamoinrouti kia.

Nántiti tourallió-ni, leloüan ouago huyeou noubacaiti niouiné nheketalium.

Aoualiroüti oübicoü-agoni; anioüroüti liaon-agoücheem lioümaan machauyantagonle crois & me confie en Dieu le Pere qui peut tout, facteur du Ciel & de la Terre, sans matiere.

Et puis à son Fils vnique Iesus-Christ nostre Capitaine.

Conceu homme par le sainct Esprit, né de Marie estant Vierge.

Affligé sous le gouvernement de Ponce Pilate.

Attaché sur la Croix, mort & enseuely.

Descendu aux Enfers le troisiesme iour, ressuscité des morts.

Monté au Ciel, assis à la droite de son Pere qui peut tout. mémeci:

Nyaincheem nembodibali (náonicoüa) tóubara lihucbémali nhiéumali nhirópomaliboüic Kiaya oüekliem.

Moingattéténa libónam

sainct Acambocé.

Ton nhatánenabouli émérigoütou moingattetium: nhiropóni alloucouragon naunicoua callinemethium.

Nhenocatini eulleuli.

Nhácobou koo oübácali.

Manchonchonti-kia youani.

An-ankatou.

La benediction auant le repas.

Beni homan. Resp. Icheiri. Beni thoáttica-oüa-lé huiuééllebanaboüli kia lizon lesu-Christ: Léti inicoulamalirocou youmaan ak' iropommeti Acamboéé, hucleénguapatánibara oüaoné.

Yao oüaignem bibonam

Eréi oüboutougoutiouéé n'hábara bitéuenné-bonálé

oüaoné.

Action de graces apres le repas.

Nous vous rendons graces Roy tout-puissant, pour tous vos dons

Les Commandemens de Dieu.

Tiboüinali aonacani kaboületakati itara tiem loromam Icheiri chon où acabo.

I. Ayoüboütoülicoü timani áo, Bicheiricou Kia. Icheipabatiboü ioüiné.

2. Minalérenni Koaka bauba táo iëti akanum huelééngay haman-méém.

3 Aban laoyagon ouacaboa-

De la il viendra (ie le crois) pour se vanger sur la malice & bonté des hommes.

It crois & me confie au sainct Esprit.

A l'assemblée vniuerselle des croyans, à la mutuelle communication du bien des bons.

A la remission des pechez.

A la resurrection des propres corps:& à la vie qui ne finit point.

Que la droite de Iesus-Christ

benisse donc nous & nostre man-

ger:en la vertu du nom du Pere &

du Fils & du bon Esprit, afin qu'il

Ainsi soit-il.

nous profite.

Benissez, Resp. Dieu.

que vous nous auez départis.

Des preceptes d'amour escrits, Dieu en a fait dix.

Lesuis ton Roy & ton Dieu, Tu n'en auras d'autres que moy.

Tu n'affermeras rien pour tout auec mon nom, lors qu'il sera inutil.

Six iours pour ton trauail, tu te

poürconi hu cyoù bao toù bara bioù atakimali, emeruababibou taochée timameli báo.

4. Chamaingnay baubanaoné bitignonum halé tanibara bakeboüli.

5. Eouepabatibou.

6. Mchüerebatiboü.

7. Monémépabatibou. 8. Oüchounnepabatibou ákabo ariángua kia n'hinri bibé.

9. Maignoumourakoatibátibou tibouic liani ayoumoulicou.

to. Ekennépabatiboü tiboüic lihuénappoüé-bonalé lilliguini Kia.

Biamakeiroii mamboületontou a chouboutouirououtou a chouboutoui rououtoulic toromakoua.

nam bikibé toka cachi kanirakoa klée tohbali bibonam.

2. Manikoatibatiboü-mée n'hibonam cachi manikoüakoüléé,n'habali bibonam. reposeras le iour d'apres.

Tu feras grand estime de tes progeniteurs, asin que tu aye vne longue vieillesse.

Tu ne tuëras point.

Tune seras point luxurieux.

Tu ne desroberas pas.

Tu ne mentiras point principalement quand tu accuseras ton prochain

Tune convoiteras la femme de ton prochain.

Tun'enuiras ses biens ny ses animaux.

Il y en a encore deux non escritz

I. Tu feras à autruy, cecy ainsi que tu veux t'estre fait.

2. I u ne leur feras ce mal, ainsi que tu ne veux pas qu'on te le fasse.



#### PREMIERE PARTIE. CHAPITRE I. De la naissance de la Colonie Françoise dans l'isle de sainct Christophe, CHAPITRE II. De l'establissement de la Colonie Françoise dans l'isle de la Guadeloupe. CHAP. III. De l'establissement de la Colonie Françoise dans l'isle de la Martinique, & autres. CHAP. IV. De tout ce qui se passe de plus considerable dans les voyages de France en l'Amerique, §. 1. De mes voyages en l'Amerique, et de ce qui s'y remarque de plus curieux, §. 2. De mes retours de l'Amerique en France, II. PARTIE. I. TRAITE. CHAP. I. De la temperature de l'air. CHAP. II. De la diversité des saisons, CHAP. III. Des differentes agitations de l'air, §. 1. Des Oüragans, §. 2. Du Puchot. §. 3. Des Rafalles, CHAP. IV. Du flux & du reflux de la mer, II. TRAITE. CHAP. I. Description generale de l'isle de la Guadeloupe, §. 1. Description de la terre toute nue, §. 2. Des deux culs de sacs, §. 3. Des Esceuïls, des Bancs, des Rades et des Moüillages, CHAP. II. Des Mineraux, §. 1. De la Mine d'or, §. 2. De la Mine d'argent, §. 3. Des Mines de fer, §. 4. Des mines de soulphre et de vitriol, §. 5. De la Mine de savon, CHAP. III. Des pierreries. §. 1. Des umbilics où pierres aux yeux, §. 2. Des pierres vertes, §. 3. Du cristal, §. 4. Du sel, §. 5. Des Materiaux, comme pierres de taille, des Briques, des thuilles, du plactre, des pierres à faire la chaux, et des pierres de ponces, CHAP. IV. Des rivieres, des torrens, des fontaines, & des estangs, §. 1. Des rivieres, §. 2. Des fontaines boüillantes, §. 3. Des estangs, III. PARTIE. I. TRAITE. Des Plantes. CHAP. I. Des plantes qui ne portent point de fruicts, §. 1. Des plantes communes, et sans graines, §. 2. Des capillaires, §. 3. De la scolopandre, §. 4. D'une plante dont les femmes Sauvages se servent pour estre fecondes, §. 5. D'un Jone odoriferant qui facilite l'enfantement, §. 6. De l'herbe aux fleches, §. 7. De deux sortes d'herbes qui guerissent le mal de dents, §. 8. Du piment, §. 9. De la Chine, §. 10. De deux sortes de choux qu'on appelle Kareibes, §. 11. Du petun, §. 12. De l'herbe vive et sensible, §. 13. De l'Aloës et autres sempernines, §. 14. Des Cousins, §. 15. Du Ricinus ou figuier d'enfer, §. 16. De deux sortes de Lys qui croissent dans l'Amerique, §. 17. De l'herbe au Musc, ou mauve musquée, §. 18. D'une espece de violier, §. 19. D'un petit Pavot blanc, §. 20. De l'herbe fascheuse, poil de chat, ou mal nommée, §. 21. Du Patagon, §. 22. De l'herbe laicteuse, §. 23. Des Cannes de sucre, et de la maniere qu'on le fait, §. 24. Des autres Cannes qui croissent dans le pays, §. 25. Des Balisiers, §. 26. Du solaman, ou herbe aux hebechets, §. 27. De lindigo, §. 28. Du Manyoc, De la façon de faire le pain & la boisson ordinaire avec le manyoc,

§. 29. Des Patates, §. 30. Du Juca,

§. 31. De la plante appellée sargaço,

#### §. 32. Du Gingembre,

#### CHAP. II.

Des plantes qui portent des fruicts,

- §. 1. De l'Ananas,
- §. 2. Des Karatas,
- §. 3. Du chardon,
- §. 4. Du Grosseiller de l'Amerique,
- §. 5. De la fleur de la passion, et de son fruict,
- §. 6. Du fruict d'une plante rampante que quelqu'uns appellent pomme de liane, et d'autres chastaigne,
- §. 7. De la Vigne,
- §. 8. De toutes sortes de citroüilles, callebasses, melons et concobres,
- §. 9. Des bannanes et figues de l'Amerique,

#### II. TRAITE.

Des Arbres sauvages & sans fruicts, & des Arbres fruictiers.

#### CHAP. I.

Des Arbres sauvages & sans fruicts,

De quelques arbrisseaux medicinaux.

- §. 1. Du Pignon d'Inde,
- §. 2. D'un arbrisseau que quelques habitans appellent arbre de baûme, et de la sauge arborescente,
- §. 3. Du poyvre long,
- §. 4. De la Canelle qui se trouve dans la grande terre de la Guadeloupe,
- §. 5. Du bois de Sandalle et de Gayac,
- §. 6. Du bois de chandelle,
- §. 7. Du Roucou,
- §. 8. Du coton,
- §. 9. De l'arbre à enyvrer les poissons,
- §. 10. Du mahot,
- §. 11. Des crocs de chien,
- §. 12. De l'arbre l'aicteus,
- §. 13. Du Jasmin,

#### Des bois à bastir.

- §. 14. De quatre sortes de bois épineux,
- §. 15. Du bois d'Inde, ou l'aurier aromatique,
- §. 16. De trois sortes d'acomas,
- §. 17. De deux sortes d'Acajou qui ne portent point de fruicts,
- §. 18. De deux sortes de Gommiers,
- §. 19. Du bois de Rose ou Cypre,
- §. 20. Du bois vert,
- §. 21. Des bois rouges, qui sont bons à bastir,
- §. 22. Du bois de fer,
- . 23. Des bois à petites feuilles,
- §. 24. D'une sorte de bois noir qu'on appelle courroussa,
- . 25. De l'arbre qui porte les savonnettes,
- De toutes les sortes de palmistes que j'ay veu dans la Guadeloupe,
- §. 27. Du Latanier,

#### CHAP. II.

De tous les arbres qui portent des fruicts, tant de ceux qu'on mange, que de ceux qui sont un peu considerables,

- §. 1. De tout ce qu'il y a d'arbres fruictiers dans ces Isles que nous veyons en France,
- §. 2. De deux sortes de cassiers ou canificiers,
- §. 3. Du Corossol et des Momins,
- §. 4. De deux sortes de Cachimas,
- §. 5. Des prunes de Momins,
- §. 6. De l'acajou,
- §. 7. Des Gouyaves,
- §. 8. D'un arbrisseau qui porte de petites cerises,
- §. 9. Du Coudrier,
- §. 10. Du Raisiner,
- §. 11. De deux sortes de Papayers,
- §. 12. Des Callebassiers,
- §. 13. Du Courbaril,
- §. 14. Du Genipa,
- §. 15. Des Pommes de Mancenille,

#### IV. PARTIE.

#### 1. TRAITE. Des Poissons.

#### CHAP. I.

Des poissons de la mer,

- §. 1. Des Baleines,
- §. 2. Des Soufleurs,
- §. 3. Du Lamantin, ou Manaty,
- §. 4. Du Requiem,
- §. 5. De la Becune et autres poissons dangereux,
- §. 6. Du poisson armé,
- §. 7. Des poissons volants: et de la Dorade,
- §. 8. De la Remore,
- §. 9. Du petit poisson appellé Pilote,
- §. 10. De la Galere,
- §. 11. Des trois especes de tortuës, à sçavoir la tortue franche, le Caret et la Kaoüane,
- §. 12. De la Kaoüane,
- §. 13. Du Caret,
- §. 14. De plusieurs poissons à coquilles,

### CHAP. II.

Des poissons de riviere.

- §. 1. Du petit Titiry,
- §. 2. De quelques poissons qui ont du rapport avec ceux de la France,
- II. TRAITE. Des animaux de l'air.

#### CHAP. I.

Des oyseaux,

- §. 1. De l'Arras,
- §. 2. Des Perroquets,
- §. 3. Des Perriques.
- §. 4. Du Flamand,
- §. 5. Du Colibris,
- §. 6. De la Fregatte,
- §. 7. Du grand-Gosier,
- §. 8. Du Crabier,
- §. 9. Des Mauves, des Foux, et des festu-en-cul.
- §. 10. De tous les oyseaux de riviere et de marests,
- §. 11. De l'oyseau appellé diable,
- §. 12. De trois sortes d'oyseaux de proye: sçavoir du Mansefenil, du Pescheur, et des Emerillons,
- §. 13. Des Perdrix,
- §. 14. Des Ramiers,
- §. 15. Des Grives et des autres petits oyseaux du pays,
- §. 16. Des Arondelles,
- §. 17. Des oyseaux domestiques, comme poulles-d'indes et poulles communes,

#### CHAP. II.

Des mouches,

- §. 1. Des Abeilles,
- §. 2. Des mouches luisantes.
- §. 3. Des mouches cornües,
- §. 4. Des Guespes,
- §. 5. Des Maringoins et des Moustiques,
- §. 6. De quelques autres especes de mouches qui ne se voyent point dans l'Europe: et des mouches communes,

#### TRAITE. Des animaux de la terre.

#### CHAP. I.

Des animaux à quatre pieds.

- §. 1. Des bestes de labour,
- §. 2. Des Porcs qui se rencontrent dans toutes ces isles; et une agreable description de la chasse,
- §. 3. De l'Acouty,
- §. 4. Des Lappins,
- §. 5. Des Piloris ou Rats musquez,
- §. 6. Des rats communs,
- §. 7. Des Souris.
- §. 8. Des chats,
- §. 9. Des chiens,

#### CHAP. II.

De toutes les reptiles, amphybies & vermines,

- §. 1. Des lezards,
- De cinq autres especes de petits lezards,
- §. 2. Des Anolis,
- §. 3. Des Gobe-mouches,
- §. 4. Des Rocquets,
- §. 5. Des Maboyas,
- §. 6. Des Couleuvres et des Serpens qui se rencontrent dans les deux terres de la Guadeloupe,
- §. 7. Des Couleuvres de la Martinique et de sainte Alousie,
- §. 8. Des estranges grenouilles de la Martinique,
- §. 9. De toutes sortes de Crables ou Cancres, qui se trouvent dans l'isle de la Guadeloupe, et aux environs,
- §. 10. Des Soldats ou Cancelles,
- §. 11. Des scorpions de l'isle de la Guadeloupe,
- §. 12. Des araignées, et principalement d'une monstrueuse espece que l'on voit à la Martinique,
- §. 13. Des Fourmis,
- §. 24. Des Poux de bois,
- §. 15. Des Chenilles,
- §. 16. Des Rauets,
- §. 17. Des vermines, comme poux et puces,
- §. 18. Des Chiques,

#### V. PARTIE.

#### CHAP. I.

Des habitans naturels des Antisles de l'Amerique, appellez karaïbes ou Sauvages,

- §. 1. Des Sauvages en general,
- §. 2. De leur origine,
- §. 3. De la Religion des Sauvages,
- §. 4. De la naissance, education, et mariage de leurs enfans,
- §. 5. De l'exercice, negoce, et trafic des Sauvages,
- §. 6. De leurs resjouyssances, tant particulieres que generales.
- §. 7. De leur nourriture ordinaire, et du bon traitement qu'ils font à ceux qui les vont visiter,
- §. 8. De leurs ornemens,
- parag. 9. De leurs carbets, cases. licts, pirogues, et canots,
- par. 10. De tout ce qui se passe dans leurs guerres: et des armes dont ils ils se servent,
- par. 11. De leurs maladies, mort et funerailles,
- par. 12. Conclusion de ce Chapitre, où il est traité de quelques obstacles qui se rencontrent à la conversion des Sauvages,

Premier obstacle, qui se rencontre à la conversion des Sauvages,

Second obstacle,

#### CHAP. II.

Des François de nostre colonie.

### CHAP. III.

Des esclaves, tant Mores que sauvages,